



# ŒUVRES

DE

# CRÉBILLON.

TOME II.

#### Pièces contenues dans ce Volume.

CREBILLON.

Rhadamisthe & Zénobie, Tragédie.

Xerxès, Tragédie.

Sémiramis, Tragédie.

Pyrrhus, Tragédie.





## ŒUVRES

COMPLETTES

# DE CRÉBILLON,

NOUVELLE ÉDITION,

Augmentée & ornée de belles Gravures.

TOME SECOND.



A PARIS,

CHEZ LES LIBRAIRES ASSOCIÉS.

1785.



## RHADAMISTHE

ET

# ZÉNOBIE,

TRAGÉDIE,

Représentée, pour la première fois, le 14 Décembre 1711.



# A SON ALTESSE SÉRÉNISSIME MONSEIGNEUR LE PRINCE DE VAUDEMONT.

## Monseigneur,

JE n'ai jamais douté du succès de Rhadamisthe. Une Tragédie qui vous avoit plu, pouvoit-elle n'être pas approuvée? Le Public l'a applaudie en effet; & ce sont ces mêmes applaudissemens qui me donnent aujourd'hui la hardiesse de la dédier à V.A.S. Ne craignez pas, MONSEIGNEUR, que cette liberté soit suivie d'aucune autre. Votre

modestie n'aura rien à souffrir avec moi. Tel affronte la mort avec intrépidité; tel, par son habileté à la Guerre, échappe à des périls certains, & fait se couvrir de gloire dans le temps qu'il paroît le plus près de sa perte, qui ne soutiendroit pas la plus petite louange sans se déconcerter. Accoutumé d'ailleurs à peindre des Héros, de mon imagination, peut-être réussirois-je mal en peignant d'après le plus parfait modèle. Et quels éloges encore que ceux d'une Epître, pour un Prince confacré à l'Histoire & à la Tradition! L'Histoire, sans se charger d'un encens superflu, par le simple récit des faits, loue avec plus de noblesse que les traits les plus recherchés; ainsi le Lecteur trouvera bon que je l'y renvoie: c'est-là où, mieux que dans une Épître, souvent suspecte de flatterie, il verra quel prix étoit réservé aux grandes actions de V. A. S. Trop heureux que la permission que vous avez eu la bonté de me donner, de placer votre Nom à la tête de cet Ouvrage, me mette à portée de vous assurer que personne au monde n'est avec plus de vénération & un plus prosond respect que moi,

MONSEIGNEUR,

DE VOTRE ALTESSE SÉRÉNISSIME,

Le très-humble & très-obéissant Serviteur,

JOLYOT DE CRÉBILEON.

A 3

#### ACTEURS.

PHARASMANE, Roi d'Ibérie.

RHADAMISTHE, Roi d'Arménie, Fils de Pharasmane.

ZÉNOBIE, Femme de Rhadamisthe, sous le nom d'Isménie.

ARSAME, Frère de Rhadamisthe.

HIERON, Ambassadeur d'Arménie, & Confident de Rhadamisshe.

MITRANE, Capitaine des Gardes de Pharasmane.

HIDASPE, Confident de Pharasmane.

PHÉNICE, Confidente de Zénobie.

GARDES.

La Scènc est dans Artanisse, Capitale de l'Ibérie, dans le Palais de Pharasmane.



#### RILADAMISTE.



2 I mandle mo

Janubrun keny



## RHADAMISTHE

ET

## ZÉNOBIE,

TRAGÉDIE.

## ACTE PREMIER.

SCÈNE PREMIÈRE.

ZÉNOBIE, sous le nom d'Isménie; PHÉNICE.

ZÉNOBIE.

A H! laisse-moi, Phénice, à mes mortels ennuis; Tu redoubles l'horreur de l'état où je suis. Laisse-moi: ta pitié, tes conseils & la vie,

A 4

Sont le comble des maux pour la triste Isménie. Dieux justes! Ciel vengeur, effroi des malheureux? Le sort qui me poursuit est-il assez affreux?

#### PHÉNICE.

Vous verrai-je toujours les yeux baignés de larmes, Par d'éternels transports remplir mon cœur d'allarmes? Le fommeil en ces lieux verse en vain ses pavots; La nuit n'a plus pour vous ni douceur, ni repos. Cruelle, si l'Amour vous éprouve inflexible, A ma triste amitié soyez du moins sensible. Mais quels font vos malheurs? Captive dans des lieux Où l'Amour soumet tout au pouvoir de vos yeux, Vous ne sortez des fers où vous fûtes nourrie, Que pour vous asservir le grand Roi d'Ibérie. Et que demande encor ce Vainqueur des Romains? D'un sceptre redoutable il veut orner vos mains. Si, rebuté des soins où son amour l'engage, Il s'est enfin lassé d'un inutile hommage, Par combien de mépris, de tourmens, de rigueur, N'avez-vous pas vous-même allumé sa fureur? Flattez, comblez ses vœux, loin de vous en défendre; Vous le verrez bientôt plus foumis & plus tendre.

#### ZÉNOBIE.

Je connois mieux que toi ce barbare Vainqueur, Pour qui, mais vainement, tu veux fléchir mon cœur.

Quels que soient les grands noms qu'il tient de la victoire, Et ce front si superbe où brille tant de gloire; Malgré tous ses exploits, l'Univers à mes yeux N'offre rien qui me doive être plus odieux. J'ai trahi trop long-temps ton amitié fidelle: Il faut d'un autre prix récompenser ton zèle, Me découvrir. Du moins, quand tu fauras mon fort, Je ne te verrai plus t'opposer à ma mort. Phénice, tu m'as vue aux fers abandonnée, Dans un abbaissement où je ne suis point née. Je compte autant de Rois que je compte d'ayeux, Et le sang dont je sors ne le cède qu'aux Dieux. Pharasmane, ce Roi qui fait trembler l'Asie, Qui brave des Romains la vaine jalousie; Ce cruel, dont tu veux que je flatte l'amour, Est frère de celui qui me donna le jour. Plût aux Dieux qu'à fon fang le Destin qui me lie, N'eût point par d'autres nœuds attaché Zénobie! Mais, à ces nœuds facrés joignant des nœuds plus doux, Le sort l'a fait encor père de mon époux; De Rhadamisthe, enfin.

#### PHÉNICE.

Ma surprise est extrême!

Vous, Zénobie! ô Dieux!

#### ZÉNOBIE.

Oui, Phénice, elle-même,

Fille de tant de Rois, reste d'un sang fameux, Illustre, mais hélas! encor plus malheureux. Après de longs débats, Mithridate mon père Dans le sein de la paix vivoit avec son frère. L'une & l'autre Arménie, asservie à nos loix, Mettoit cet heureux Prince au rang des plus grands Rois. Trop heureux en effet, si son frère perside D'un sceptre si puissant eût été moins avide : Mais le cruel, bien loin d'appuyer sa grandeur, Le dévora bientôt dans le fond de fon cœur. Pour éblouir mon père, & pour mieux le surprendre, Il lui remit son fils dès l'âge le plus tendre. Mithridate charmé l'éleve parmi nous, Comme un ami pour lui, pour moi comme un époux. Je l'avoûrai, sensible à sa tendresse extrême, Je me fis un devoir d'y répondre de même : Ignorant qu'en effet sous des dehors heureux On pût cacher au crime un penchant dangereux.

#### PHÉNICE.

Jamais Roi cependant ne se sit dans l'Asie Un nom plus glorieux, & plus digne d'envie. Déjà, des autres Rois devenu la terreur....

#### ZÉNOBIE.

Phénice, il n'a que trop fignalé fa valeur. A peine je touchois à mon troisième lustre,

Lorsque tout fut conclu pour cet hymen illustre. Rhadamisthe déjà s'en croyoit assuré, Quand son père cruel, contre nous conjuré, Entra dans nos États, suivi de Tiridate, Qui brûloit de s'unir au fang de Mithridate; Et ce Parthe, indigné qu'on lui ravît ma foi, Sema par-tout l'horreur, le désordre & l'effroi. Mithridate, accablé par son perfide frère, Fit tomber sur le fils les cruautés du père; Et, pour mieux se venger de ce frère inhumain, Promit à Tiridate & son sceptre & ma main. Rhadamisthe, irrité d'un affront si funeste, De l'État à son tour embrasa tout le reste, En dépouilla mon père, en repoussa le sien; Et, dans son désespoir ne ménageant plus rien, Malgré Numidius, & la Syrie entière, Il força Pollion de lui livrer mon père. Je tentai, pour sauver un père malheureux, De fléchir un amant que je crus généreux. Il promit d'oublier sa tendresse offensée, S'il voyoit de ma main sa foi récompensée; Qu'au moment que l'hymen l'engageroit à moi, Il remettroit l'État fous sa première loi. Sur cet espoir charmant, aux Autels entraînée, Moi-même je hâtois ce fatal hyménée; Et mon parjure Amant ofa bien l'achever, Teint du sang qu'à ce prix je prétendois sauver.

Mais le Ciel, irrité contre ces nœuds impies, Eclaira notre hymen du flambeau des Furies. Quel hymen, justes Dieux! & quel barbare époux!

#### PHÉNICE.

Je fais que tout un peuple indigné contre vous ; Vous imputant d'un Roi la triste destinée , Ne vit qu'avec horreur ce coupable hyménée.

#### ZÉNOBIE.

Les cruels, fans favoir qu'on me cachoit son fort, Osèrent bien sur moi vouloir venger sa mort. Troublé de ses forfaits, dans ce péril extrême, Rhadamisthe en parut comme accablé lui-même. Mais ce Prince, bientot rappelant sa fureur, Remplit tout, à son tour, de carnage & d'horreur. " Suivez-moi, me dit-il: ce peuple qui m'outrage, » En vain à ma valeur croit fermer un passage : » Suivez-moi ». Des Autels s'éloignant à grands pas, Terrible & furieux, il me prit dans ses bras, Fuyant parmi les siens à travers Artaxate Qui vengeoit, mais trop tard, la mort de Mithridate. Mon époux, cependant, pressé de toutes parts, Tournant alors sur moi de funestes regards.... Mais, loin de retracer une action si noire, D'un époux malheureux respectons la mémoire; Epargne à ma vertu cet odieux récit. Contre un infortuné je n'en ai que trop dit.

Je ne puis rappeler un souvenir si triste,
Sans déplorer encor le sort de Rhadamiste.
Qu'il te suffise ensin, Phénice, de savoir,
Victime d'un amour réduit au désespoir,
Que, par une main chère & de mon sang sumante,
L'Araxe dans ses eaux me vit plonger mourante.

#### PHÉNICE.

Quoi! ce fur votre époux... Que linhumain, grands Dieux!

#### ZÉNOBIE.

Les horreurs de la mort couvroient déjà mes yeux, Quand le Ciel, par ses soins d'une main secourable, Me sauva d'un trépas sans elle inévitable. Mais à peine échappée à des périls affreux, Il me fallut pleurer un époux malheureux. J'appris, non sans frémir, que son barbare père, Prétextant sa fureur sur la mort de son frère, De la grandeur d'un fils en effet trop jaloux, Lui seul avoit armé nos peuples contre nous; Qu'introduit en secret au sein de l'Arménie, Lui-même de son fils avoit tranché la vie. A ma douleur alors laissant un libre cours, Je détestai les soins qu'on prenoit de mes jours, Et, quittant sans regret mon rang & ma Patrie, Sous un nom déguisé j'errai dans la Médie. Enfin, après dix ans d'esclavage, d'ennui,

Etrangère par-tout, sans secours, sans appui, Quand j'espérois goûter un destin plus tranquille, La guerre en ce moment détruisit mon asyle. Arsame, conduisant la terreur sur ses pas, Vint, la foudre à la main, ravager ces climats; Arsame, né d'un sang à mes yeux si coupable, Arsame cependant à mes yeux trop aimable, Fils d'un père perside, inhumain & jaloux, Frère de Rhadamiste, ensin de mon époux.

#### PHÉNICE.

Quel que soit le devoir du nœud qui vous engage, Aux mânes d'un époux est-ce faire un outrage, Que de céder aux soins d'un Prince généreux, Qui, par tant de bienfaits, a signalé ses seux?

#### ZÉNOBIE.

Encor si dans nos maux une cruelle absence
Ne nous ravissoit point notre unique espérance....
Mais Arsame, éloigné par un triste devoir,
Dans mon cœur éperdu ne laisse plus d'espoir;
Et, pour comble de maux, j'apprends que l'Arménie,
Qu'un droit si légitime accorde à Zénobie,
Va tomber au pouvoir du Parthe, ou des Romains,
Ou, peut-être, passer en de moins dignes mains.
Dans son barbare cœur slatté de sa conquête,
A quitter ces climats Pharasmane s'apprête.

#### PHÉNICE.

Eh bien! dérobez-vous à ses injustes loix.

N'avez-vous pas pour vous les Romains & vos droits?

Par un Ambassadem parti de la Syrie,

Rome doit décider du fort de l'Arménie.

Reine de ces États, contre un Prince inhumain,

Faites agir pour vous l'Ambassadeur Romain:

On l'attend aujourd'hui dans les murs d'Artanisse.

Implorez de César le secours, la justice.

De son Ambassadeur faites-vous un appui:

Forcez-le à vous désendre, ou suyez avec lui.

#### ZÉNOBIE.

Comment briser les sers où je suis rerenue? M'en croira-t-on, d'ailleurs, sugitive, inconnue? Comment...,



## SCÈNE II.

ZÉNOBIE, sous le nom d'Isménie; ARSAME, PHÉNICE.

ZÉNOBIE.

M A 1 S quel objet! Arfame dans ces lieux!

ARSAME.

M'est-il encor permis de m'offrir à vos yeux?

ZÉNOBIE.

C'est vous-même, Seigneur! Quoi! déjà l'Albanie....

#### ARSAME.

Tout est soumis, Madame; & la belle Isménie, Quand la gloire paroît me combler de faveurs, Semble seule vouloir m'accabler de rigueurs.

Trop sûr que mon retour, d'un inslexible père Va sur un fils coupable attirer la colère;
Jaloux, désespéré, j'ôse, pour vous revoir,
Abandonner des lieux commis à mon devoir.

Ah! Madame, est-il vrai qu'un Roi sier & terrible Aux charmes de vos yeux soit devenu sensible;
Que l'hymen aujourd'hui doive combler ses vœux?

Pardonnez aux transports d'un amant malheureux.

Ma douleur vous aigrit: je vois qu'avec contrainte D'un amour allarmé vous écoutez la plainte. Ce n'est pas sans raison que vous la condamnez: Le reproche ne sied qu'aux Amans fortunés. Mais moi, qui fus toujours à vos rigueurs en bute, Qu'un amour sans espoir dévore & persécute; Mais moi, qui sus toujours à vos loix si soumis, Qu'ai-je à me plaindre? hélas! & que m'a-t-on promis? Indigné cependant du sort qu'on vous prépare, Je me plains & de vous & d'un rival barbare. L'Amour, le tendre Amour qui m'anime pour vous, Tout malheureux qu'il est, n'en est pas moins jaloux.

#### ZÉNOBIE.

Seigneur, il est trop vrai qu'une slamme suneste A fait parler ici des seux que je déteste:
Mais, quel que soit le rang & le pouvoir du Roi,
C'est en vain qu'il prétend disposer de ma soi.
Ce n'est pas que, sensible à l'ardeur qui vous flatte,
J'approuve ces transports où votre amour éclate.

#### ARSAME.

Ah! malgré tout l'amour dont je brûle pour vous, Faites-moi feul l'objet d'un injuste courroux.

Imposez à mes feux la loi la plus sévère,
Pourvu que votre main se refuse à mon père.
Si pour d'autre que moi votre cœur doit brûler,
Tome II.

Donnez-moi des rivaux que je puisse inn voler, Contre qui ma fureur agisse sans murmure. L'Amour n'a pas toujours respecté la Nature Je ne le sens que trop à mes transports jaloux. Que sais-je, si le Roi devenoit votre époux, Jusqu'où m'emporteroit sa cruelle injustice? Ce n'est pas le seul bien que sa main me ravisse. L'Arménie, attentive à se choisir un Roi, Par les foins d'Hiéron se déclare pour moi. Ardent à terminer un honteux esclavage, Je venois, à mon tour, vous en faire un hommage. Mais un père jaloux, un rival inhumain, Veut me ravir encor ce sceptre & votre main. Qu'il m'enlève à fon gré l'une & l'autre Arménie; Mais qu'il laisse à mes vœux la charmante Isménie. Je faisois mon bonheur de plaire à ses beaux yeux; Et c'est l'unique bien que je demande aux Dieux.

#### ZÉNOBIE.

Et pourquoi donc ici m'avez-vous amenée?
Quelle que fût ailleurs ma triste destinée,
Elle couloit du moins dans l'ombre du repos.
C'est vous, par trop de soins, qui comblez tous mes maux.
D'ailleurs, qu'espérez-vous d'une slamme si vive?
Tant d'amour convient-il au fort d'une captive?
Vous ignorez encor jusqu'où vont mes malheurs.
Rien ne sauroit tarir la source de mes pleurs.

Ah! quand même l'Amour uniroit l'un & l'autre,
L'hymen n'unira point mon sort avec le vôtre.
Malgré tout son pouvoir, & son amour fatal,
Le Roi n'est pas, Seigneur, votre plus sier rival.
Un devoir rigoureux, dont rien ne me dispense,
Doit forcer pour jamais votre amour au silence.
J'entends du bruit. On ouvre. Ah! Seigneur, c'est le Roi.
Que je crains son abord & pour vous & pour moi!

## SCÈNE III.

PHARASMANE, ZÉNOBIE, fous le nom d'Isménie; ARSAME, MITRANE, HIDASPE, PHÉNICE, GARDES.

#### PHARASMANE.

Quel dessein l'y conduit? Vous vous taisez, Madame!
Arsame près de vous, Arsame dans ma Cour,
Lorsque moi-même ici j'ignore son retour!
De ce trouble confus que faut-il que je pense?
(à Arsame.)
Vous à qui j'ai remis le soin de ma vengeance;

B 2

Que j'honorois enfin d'un choix si glorieux, Parlez, Prince; quel soin vous ramène en ces lieux? Quel besoin, quel projet a pu vous y conduire, Sans ordre de ma part, sans daigner m'en instruire?

#### ARSAME.

Vos ennemis domptés, devois-je préfumer Oue mon retour, Seigneur, pourroit vous allarmer? Ah! yous connoissez trop & mon cœur & mon zèle, Pour soupconner le soin qui vers vous me rappelle. Croyez, après l'emploi que vous m'avez commis, Puisque vous me voyez, que tout vous est soumis. Lorsqu'au prix de mon sang je vous couvre de gloire Lorsque tout retentit du bruit de ma victoire, Je l'avoûrai, Seigneur, pour prix de mes exploits, Que je n'attendois pas l'accueil que je reçois. J'apprends de toutes parts que Rome & la Syrie, Que Corbulon armé menacent l'Ibérie: Votre fils se flattoit, conduit par son devoir, Qu'avec plaisir alors vous pourriez le revoir. Je ne soupçonnois pas que mon impatience Dût dans un cœur si grand jetter la désiance. J'attendois qu'on ouvrît, pour m'offrir à vos yeux, Quand j'ai trouvé, Seigneur, Isménie en ces lieux.

#### PHARÁSMANE.

Je crains peu Corbulon, les Romains, la Syrie;

Contre ces noms fameux mon âme est aguerrie: Et je n'approuve pas qu'un si généreux soin Vous ait, sans mon aveu, ramené de si loin. D'ailleurs, qu'a fait de plus, qu'a produit ce grand zèle, Que le devoir d'un fils & d'un sujet fidèle? Doutez-vous, quels que soient vos services passés, Qu'un retour criminel les ait tous effacés? Sachez que votre Roi ne s'en souvient encore, Que pour ne point punir des projets qu'il ignore. Quoi qu'il en soit, partez avant la fin du jour, Et courez à Colchos étouffer votre amour. Je vous défends, sur-tout, de revoir Isménie. Apprenez qu'à mon sort elle doit être unie; Que l'hymen dès ce jour doit couronner mes feux; Que cet unique objet de mes plus tendres vœux N'a que trop mérité la grandeur souveraine; Votre esclave autrefois, aujourd'hui votre Reine. C'est vous instruire assez que mes transports jaloux Ne veulent point ici de témoins tels que vous. Sorrez.



## SCÈNE IV.

PHARASMANE, ZÉNOBIE, Soous le nom d'Isménie; MITRANE, HIDASPE, PHÉNICE, GARDESS.

#### ZÉNOBIE.

ET de quel droit votre jalouse flamme Prétend-elle à ses vœux assujettir mon âme? Vous m'offrez vainement la suprême grandeur: Ce n'est pas à ce prix qu'on obtiendra mon cœur. D'ailleurs, que savez-vous, Seigneur, si l'hyménée? N'auroit point à quelqu'autre uni ma destinée? Savez-vous si le sang à qui je dois le jour, Me permet d'écouter vos vœux & votre amour?

#### PHRASMANE.

Je ne sais en effet quel sang vous a fait naître:
Mais sût-il aussi beau qu'il mérite de l'être,
Le nom de Pharasmane est assez glorieux
Pour oser s'allier au sang même des Dieux.
En vain à vos rigueurs vous joignez l'artissee:
Vains détours, puisqu'ensin il saut qu'on m'obéissée.
Je n'ai rien oublié pour obtenir vos vœux.
Moins en Roi, qu'en Amant, j'ai fait parler mes sfeux.

Mais mon cœur, irrité d'une fierté si vaine,
Fait agir à son tour la grandeur souveraine.
Et, puisqu'il faut en Roi m'expliquer avec vous,
Redoutez mon pouvoir, ou du moins mon courroux;
Et sachez que, malgré l'Amour & sa puissance,
Les Rois ne sont point faits à tant de résistance;
Quoi que de mes transports vous vous soyez promis,
Que tout, jusqu'à l'Amour, doit leur être soumis.
J'entrevois vos resus: c'est au retour d'Arsame
Que je dois le mépris dont vous payez ma slamme:
Mais craignez que vos pleurs, avant la fin du jour,
D'un téméraire fils ne vengent mon amour.

## S C È N E V. ZÉNOBIE, PHÉNICE.

#### ZÉNOBIE.

AH! Tyran, puisqu'il faut que ma tendresse agisse, Et que de tes fureurs ma haîne te punisse, Crains que l'Amour, armé de mes foibles attraits, Ne te rende bientôt tous les maux qu'il m'a faits. Et qu'ai-je à ménager? Mânes de Mithridate, N'est-il pas temps pour vous que ma vengeance éclate? Venez à mon secours, Ombre de mon Époux, Et remplissez mon cœur de vos transports jaloux.

#### 24 RHADAMISTHE ET ZÉNOBIE,

Vengez-vous par mes mains d'un ennemi funeste; Vengeons-nous-en plutôt par le fils qui lui reste. Le crime que sur vous votre père a commis Ne peut être expié que par son autre fils. C'est à lui que les Dieux réservent son supplice. Armons son bras vengeur. Va le trouver, Phénice. Dis-lui qu'à sa pitié, qu'à lui seul j'ai recours; Mais, sans me découvrir, implore son secours. Dis-lui, pour me fauver d'une injuste puissance, Ou'il intéresse Rome à prendre ma défense; De son Ambassadeur qu'on attend aujourd'hui, Dans ces lieux, s'il se peut, qu'il me fasse un appui. Fais briller à ses yeux le Trône d'Arménie; Retrace-lui les maux de la triste Isménie; Par l'intérêt d'un sceptre ébranle son devoir. Pour l'attendrir, enfin, peins-lui mon désespoir. Puisque l'Amour a fait les malheurs de ma vie, Quel autre que l'Amour doit venger Zénobie?

Fin du premier Acte.

## ACTE II.

## SCÈNE PREMIÈRE. RHADAMISTHE, HIÉRON.

#### HIÉRON.

Est-ce vous que je vois? en croirai-je mes yeux? Rhadamisthe vivant! Rhadamisthe en ces lieux! Se peut-il que le Ciel vous redonne à nos larmes, Et rende à mes souhaits un jour si plein de charmes? Est-ce bien vous, Seigneur? Et par quel heureux sort Démentez-vous ici le bruit de votre mort?

#### RHADAMISTHE.

Hiéron, plût aux Dieux que la main ennemie Qui me ravit le scèptre, eût terminé ma vie! Mais le Ciel m'a laissé, pour prix de ma sureur, Des jours qu'il a tissus de tristesse & d'horreur. Loin de faire éclater ton zèle, ni ta joie, Pour un Roi malheureux que le Sort te renvoie, Ne me regarde plus que comme un surieux, Trop digne du courroux des hommes & des Dieux; Qu'a proscrit dès long-temps la vengeance céleste; De crimes, de remords assemblage funeste; Indigne de la vie, & de ton amirié; Objet digne d'horreur, mais digne de pitié; Traître envers la Nature, envers l'Amour perside, Usurpateur, ingrat, parjure, parricide. Sans les remords affreux qui déchirent mon cœur, Hiéron, j'oublîrois qu'il est un Ciel vengeur.

#### HIÉRON.

J'aime à voir ces regrets que la vertu fait naître: Mais le devoir, Seigneur, est-il toujours le maître?? Mithridate lui-même, en vous manquant de foi, Sembloit de vous venger vous imposer la loi.

#### RHADAMISTHE.

Ah! loin qu'en mes forfaits ton amitié me flatte,
Peins-moi toute l'horreur du fort de Mithridate.
Rappelle-toi ce jour & ces fermens affreux
Que je fouillai du fang de tant de malheureux.
S'il te fouvient encor du nombre des victimes,
Compte, si tu le peux, mes remords par mes crimes:s.
Je veux que Mithridate, en trahissant mes feux,
Fût digne même encor d'un fort plus rigoureux;
Que je dusse fon sang à ma flamme trahie:
Mais à ce même amour qu'avoit fait Zénobie?
Tu frémis, je le vois: ta main, ta propre main
Plongeroit un poignard dans mon perside sein,

Si tu pouvois savoir jusqu'où ma barbarie De ma jalouse rage a porté la surie. Apprends tous mes forfaits, ou plutôt mes malheurs: Mais, sans les retracer, juges-en par mes pleurs.

#### HIÉRON.

Aussi touché que vous du sort qui vous accable, Je n'examine point si vous êtes coupable. On est peu criminel avec tant de remords; Et je plains seulement vos douloureux transports. Calmez ce désespoir où votre âme se livre; Et m'apprenez....

#### RHADAMISTHE.

Comment oferai-je poursuivre?
Comment de mes fureurs oser t'entretenir,
Quand tout mon sang se glace à ce seul souvenir?
Sans que mon désespoir ici se renouvelle,
Tu sais tout ce qu'a fait cette main criminelle,
Tu vis comme aux Autels un peuple mutiné
Me ravit le bonheur qui m'étoit destiné:
Et, malgré les périls qui menaçoient ma vie,
Tu sais comme à leurs yeux j'enlevai Zénobie.
Inutiles essorts! je suyois vainement.
Peins-toi mon désespoir dans ce satal moment.
Je voulois m'immoler: mais Zénobie en larmes,
Arrosant de ses pleurs mes parricides armes,

Vingt fois, pour me sléchir, embrassant mes genouxix, Me dit ce que l'Amour inspire de plus doux. Hiéron, quel objet pour mon âme éperdue! Jamais rien de si beau ne s'offrit à ma vue. Tant d'attraits, cependant, loin d'attendrir mon cœull, Ne sirent qu'augmenter ma jalouse fureur. Quoi! dis-je en frémissant, la mort que je m'apprête e Va donc à Tiridate assurer sa conquête! Les pleurs de Zénobie irritant ce transport, Pour prix de tant d'amour je lui donnai la mort; Et, n'écoutant plus rien que ma fureur extrême, Dans l'Araxe aussi-tôt je la traînai moi-même. Ce fut là que ma main lui choisit un tombeau, Et que de notre hymen j'éteignis le slambeau.

#### HIÉRON.

Quel sort pour une Reine à vos jours si sensible!

#### RHADAMISTHE.

Après ce coup affreux, devenu plus terrible,
Privé de tous les miens, poursuivi sans secours,
A mon seul désespoir j'abandonnai mes jours.
Je me précipitai, trop indigne de vivre,
Parmi des furieux, ardens à me poursuivre,
Qu'un père, plus cruel que tous mes ennemis,
Excitoit à la mort de son malheureux fils.
Ensin, percé de coups, j'allois perdre la vie,

Lorsqu'un gros de Romains, sorti de la Syrie, Justement indigné contre ces inhumains, M'arracha tout sanglant de leurs barbares mains. Arrivé, mais trop tard, vers les murs d'Artaxate, Dans le juste dessein de venger Mithridate, Ce même Corbulon, armé pour m'accabler, Conferva l'ennemi qu'il venoit immoler. De mon funeste sort touché sans me connoître. Ou de quelque valeur que j'avois fait paroître, Ce Romain, par des soins dignes de son grand cœur, Me sauva malgré moi de ma propre fureur. Sensible à sa vertu, mais sans reconnoissance, Je lui cachai long-temps mon nom & ma naissance, Traînant avec horreur mon destin malheureux, Toujours persécuté d'un souvenir affreux, Et, pour comble de maux, dans le fond de mon âme Brûlant plus que jamais d'une funeste flamme, Que l'Amour outragé, dans mon barbare cœur, Pour prix de mes forfaits, rallume avec fureur; Ranimant, sans espoir, pour d'insensibles cendres, De la plus vive ardeur les transports les plus tendres. Ainsi, dans les regrets, les remords & l'amour, Craignant également & la nuit & le jour, J'ai traîné dans l'Asie une vie importune. Mais au seul Corbulon attachant ma fortune, Avide de périls, &, par un triste sort, Trouvant toujours la gloire où j'ai cherché la mort,

#### HIÉRON.

Seigneur, &, fous ce nom, quelle est votre espérance? Quel projet peut ici former votre vengeance? Avez-vous oublié dans quel affreux danger Vous a précipité l'ardeur de vous venger? Gardez-vous d'écouter un transport téméraire. Chargé de tant d'horreurs, que prétendez-vous faire?

#### RHADAMISTHE.

Et que sais-je, Hiéron? furieux, incertain, Criminel sans penchant, vertueux sans dessein, Jouet infortuné de ma douleur extrême, Dans l'état où je suis, me connois-je moi-même? Mon cœur de soins divers sans cesse combattu, Ennemi du forfait, sans aimer la vertu; D'un amour malheureux déplorable victime, S'abandonne aux remords, sans renoncer au crime. Je cède au repentir, mais sans en profiter; Et je ne me connois que pour me détester. Dans ce cruel féjour fais-je ce qui m'entraîne? Si c'est le désespoir, ou l'amour, ou la haîne? J'ai perdu Zénobie: après ce coup affreux, Peux-tu me demander encor ce que je veux? Désespéré, proscrit, abhorrant la lumière, Je voudrois me venger de la Nature entière. Je ne sais quel poison se répand dans mon cœur; Mais, jusqu'à mes remords, tout y devient fureur. Je viens ici chercher l'auteur de ma misère. Et la Nature en vain me dit que c'est mon père. Mais c'est peut-être ici que le Ciel irrité Veut se justifier de trop d'impunité. C'est ici que m'attend le trait inévitable, Suspendu trop long-temps sur ma tête coupable. Et plût aux Dieux cruels que ce trait suspendu Ne fût pas, en effet, plus long-temps attendu!

#### HIERON.

Fuyez, Seigneur, fuyez de ce séjour funeste, Loin d'attirer sur vous la colère céleste. Que la Nature au moins calme votre courroux: Songez que dans ces lieux tout est sacré pour vous;

#### 32 RHADAMISTHE ET ZÉNOBIE,

Que, s'il faut vous venger, c'est loin de l'Ibérie. Reprenez avec moi le chemin d'Arménie.

#### RHADAMISTHE.

Non, non, il n'est plus temps: il faut remplir mon sort, Me venger, fervir Rome, ou courir à la mort. Dans ses desseins toujours à mon père contraire, Rome de tous ses droits m'a fait dépositaire ; Sûre, pour rétablir son pouvoir & le mien, Contre un Roi qu'elle craint, que je n'oublîrai rien. Rome veut éviter une guerre douteuse, Pour elle contre lui plus d'une fois honteuse; Conserver l'Arménie, ou, par des soins jaloux, En faire un vrai flambeau de discorde entre nous. Par un don de César je suis Roi d'Arménie. Parce qu'il croit par moi détruire l'Ibérie. Les fureurs de mon père ont assez éclaté, Pour que Rome entre nous ne craigne aucun Traité. Tels sont les hauts projets dont sa grandeur se pique. Des Romains si vantés telle est la politique. C'est ainsi qu'en perdant le père par le fils, Rome devient fatale à tous ses ennemis. Ainsi, pour affermir une injuste puissance, Elle ôfe confier ses droits à ma vengeance, Et, sous un nom facré, m'envoyer en ces lieux, Moins comme Ambassadeur, que comme un furieux, Qui, facrifiant tout au transport qui le guide,

Peut

Peut porter sa fureur jusques au parricide. J'entrevois ses desseins: mais mon cœur irrité Se livre au désespoir dont il est agité. C'est ainsi qu'ennemi de Rome & des Ibères, Je revois aujourd'hui le palais de mes pères.

#### HIÉRON.

Député comme vous, mais par un autre choix, L'Arménie à mes foins a confié fes droits. Je venois de fa part offrir à votre frère Un trône où malgré nous veut monter votre père: Et je viens annoncer à ce superbe Roi Qu'en vain à l'Arménie il veut donner la loi. Mais ne craignez-vous pas que, malgré votre absence....

#### RHADAMISTHE.

Le Roi ne m'a point vu dès ma plus tendre enfance; Et la Nature en lui ne parle point assez, Pour rappeler des traits dès long-temps essacés. Je n'ai craint que tes yeux; &, sans mes soins, peut-être, Malgré ton amitié, tu m'allois méconnoître. Le Roi vient: que mon cœur, à ce fatal abord, A de peine à dompter un funeste transport! Surmontons cependant toute sa violence, Et d'un Ambassadeur employons la prudence.



## SCÈNE II.

PHARASMANE, RHADAMISTHE, HIÉRON, MITRANE, HIDASPE, GARDES.

RHADAMISTHE, à Pharasmane.

Un peuple triomphant, maître de tant de Rois, Qui vers vous en ces lieux daigne emprunter ma voix, De vos desseins secrets instruit comme vous-même. Vous annonce aujourd'hui sa volonté suprême. Ce n'est pas que Néron, de sa grandeur jaloux, Ne sache ce qu'il doit à des Rois tels que vous; Rome n'ignore pas à quel point la victoire Parmi les noms fameux éleve votre gloire; Ce peuple enfin si fier, & tant de fois vainqueur, N'en admire pas moins votre haute valeur : Mais vous favez aussi jusqu'où va sa puissance; Ainsi gardez-vous bien d'exciter sa vengeance. Alliée, ou plutôt sujette des Romains, De leur choix l'Arménie attend ses Souverains. Vous le favez, Seigneur; & du pied du Caucafe Vos Soldats cependant s'avancent vers le Phase; Le Cyrus, sur ses bords chargés de combattans,

Fait t voir de toutes parts vos étendards flottans.
Ronme, de tant d'apprêts qui s'indigne & se lasse,
N'au point accoutumé les Rois à tant d'audace.
Quaoique Rome, peut-être au mépris de ses droits,
N'auit point interrompu le cours de vos exploits,
Qu'i'elle ait abandonné Tigrane & la Médie,
Ellee ne prétend point vous céder l'Arménie.
Je vvous déclare donc que César ne veut pas
Quee vers l'Araxe ensin vous adressiez vos pas.

#### PHARASMANE.

Quaoique d'un vain discours je brave la menace, Je l'l'avoûrai, je suis surpris de votre audace. De quel front ofez-vous, Soldat de Corbulon, M'aapporter dans ma Cour les ordres de Néron? Et ddepuis quand croit-il qu'au mépris de ma gloire, A nne plus craindre Rome instruit par la victoire, Oubbliant désormais la suprême grandeur, J'auurai plus de respect pour son Ambassadeur; Moni, qui formant au joug des Peuples invincibles, Ai trant de fois bravé ces Romains si terribles; Quiti fais trembler encor ces fameux Souverains, Cess Parthes aujourd'hui la terreur des Romains? Ce peuple triomphant n'a point vu mes images A laa suite d'un char en bute à ses outrages. La I honte que sur lui répandent mes exploits, D'unn airain orgueilleux a bien vengé les Rois.

Mais quel soin vous conduit en ce pays barbare? Est-ce la guerre enfin que Néron me déclare? Qu'il ne s'y trompe pas; la pompe de ces lieux, Vous le voyez assez, n'éblouït point les yeux. Jusques aux Courtisans qui me rendent hommage, Mon palais, tout ici n'a qu'un faste sauvage : La Nature, marâtre en ces affreux climats, Ne produit, au lieu d'or, que du fer, des Soldats; Son sein tout hérissé n'offre aux desirs de l'homme Rien qui puisse tenter l'avarice de Rome. Mais, pour trancher ici d'inutiles discours, Rome de mes projets veut traverser le cours? Et pourquoi, s'il est vrai qu'elle en soit informée, N'a-t-elle pas encore assemblé son armée? Que font vos légions? Ces superbes vainqueurs Ne combattent-ils plus que par Ambassadeurs? C'est la flamme à la main qu'il faut dans l'Ibérie Me distraire du soin d'entrer dans l'Arménie, Non par de vains discours, indignes des Romains, Quand je vais par le fer m'en ouvrir les chemins; Et peut-être bien plus, dédaignant Artaxate, Défier Corbulon jusqu'aux bords de l'Euphrate.

#### HIÉRON.

Quand même les Romains, attentifs à vos loix, S'en remettroient à nous pour le choix de nos Rois, Seigneur, n'espérez pas, au gré de votre envie, Faire en votre faveur expliquer l'Arménie.

Les Parthes envieux, & les Romains jaloux,

De toutes parts bientôt armeroient contre nous.

L'Arménie, occupée à pleurer fa misère,

Ne demande qu'un Roi qui lui ferve de père:

Nos peuples défolés n'ont befoin que de paix;

Et fous vos loix, Seigneur, nous ne l'aurions jamais.

Vous avez des vertus qu'Artaxate respecte,

Mais votre ambition n'en est pas moins suspecte;

Et nous ne soupirons qu'après des Souverains,

Indifférens au Parthe, & soumis aux Romains.

Sous votre empire, ensin, prétendre nous réduire,

C'est moins nous conquérir, que vouloir nous détruire.

#### PHARASMANE.

Dans ce discours rempli de prétextes si vains,
Dicté par la raison, moins que par les Romains,
Je n'entrevois que trop l'intérêt qui vous guide.
Eh bien! puisqu'on le veut, que la guerre en décide.
Vous apprendrez bientôt qui de Rome, ou de moi,
Dut prétendre, Seigneur, à vous donner la loi;
Et, malgré vos frayeurs & vos fausses maximes,
Si quelqu'autre eut sur vous des droits plus légitimes;
Et qui doit succéder à mon frère, à mon fils.
A qui des droits plus saints ont-ils été transmis?

#### RHADAMISTHE.

Quoi! vous, Seigneur, qui feul causâtes leur ruine!

#### 38 RHADAMISTHE ET ZÉNOBIE,

Ah! doit-on hériter de ceux qu'on assassine?

#### PHARASMANE.

Qu'entends-je! dans ma Cour on ôse m'insulter? Holà, Gardes....

HIERON, à Pharasmane.

Seigneur, qu'osez-vous attenter?

PHARASMANE, à Rhadamisthe.

Rendez grâces au nom dont Néron vous honore. Sans ce nom si facré que je respecte encore, En dussé-je périr, l'affront le plus sanglant Me vengeroit bientôt d'un Ministre insolent. Malgré la dignité de votre caractère, Croyez-moi cependant, évitez ma colère. Retournez dès ce jour apprendre à Corbulon Comme on reçoit ici les ordres de Néron.



## S C È N E III. RHADAMISTHE, HIÉRON.

#### HIÉRON.

Qu'Avez-vous fait, Seigneur? Quand vous devez tout craindre....

#### RHADAMISTHE.

Hiéron, que veux-tu? Je n'ai pu me contraindre.
D'ailleurs, en l'aigrissant, j'assûre mes desseins.
Par un pareil éclat j'en impose aux Romains.
Pour remplir les projets que Rome me consie,
Il ne me reste plus qu'à troubler l'Ibérie,
Qu'à former un parti qui retienne en ces lieux
Un Roi que se exploits rendent trop orgueilleux.
Indociles au joug que Pharasmane impose,
Rebutés de la guerre où lui seul les expose,
Ses Sujets en secret sont tous ses ennemis:
Achevons contre lui d'irriter les esprits;
Et, pour mieux me venger des sureurs de mon père,
Tâchons dans nos desseins d'intéresser mon frère.
Je sais un sûr moyen pour surprendre sa foi;

#### 40 RHADAMISTHE ET ZÉNOBIE,

Dans le crime du moins engageons-le avec moi. Un Roi, père cruel, & tyran tout ensemble, Ne mérite en effet qu'un sang qui lui ressemble.

Fin du second Acle.

## ACTE III.

## SCÈNE PREMIÈRE.

RHADAMISTHE, seul.

Mon frère me demande un fecret entretien!
Dieux! me connoîtroit-il? Quel dessein est le sien?
N'importe, il faut le voir. Je sens que ma vengeance
Commence à se flatter d'une douce espérance.
Il ne peut en secret s'exposer à me voir,
Que réduit par un père à trahir son devoir.
On ouvre....

## SCÈNE II.

## ARSAME, RHADAMISTHE.

RHADAMISTHE, continuant.

JE le vois. Malheureuse victime! Je ne suis pas le seul qu'un Roi cruel opprime.

#### ARSAME.

Si j'en crois le courroux qui se lit dans ses yeux,

#### 42 RHADAMISTHE ET ZÉNOBIE,

Peu content des Romains, le Roi quitte ces lieux.

Je connois trop l'orgueil du fang qui m'a fait naîtree,
Pour croire qu'à fon tour Rome ait sujet de l'être.
Seigneur, sans abuser de votre dignité,
Puis-je sur ce soupçon parler en sûreté?
Puis-je espérer que Rome exauce ma prière,
Et ne consonde point le fils avec le père?

#### RHADAMISTHE.

Quoiqu'il ait violé le respect qui m'est dû, Attendez tout de Rome & de votre vertu. Ce n'est pas d'aujourd'hui que Rome la respecte.

#### ARSAME.

Ah! que cette vertu va vous être suspecte!

Que je crains de détruire en ce même entretien

Tout ce que vous pensez d'un cœur comme le mieen!

En effet, quel que soit le regret qui m'accable,

Je sens bien que ce cœur n'en est pas moins coupabble;

Et, de quelques remords que je sois combattu,

Qu'avec plus d'appareil c'est trahir ma vertu.

Dès qu'entre Rome & nous la guerre se déclare,

Que même avec éclat mon père s'y prépare,

Je sais que je ne puis vous parler, ni vous voir,

Sans trahir à la sois mon père & mon devoir;

Je le sais: cependant, plus criminel encore,

C'est votre pitié seule aujourd'hui que j'implore.

Un père rigoureux, de mon bonheur jaloux, Me force en ce moment d'avoir recours à vous. Pour me justifier, lorsque tout me condamne, Je ne veux point, Seigneur, vous peignant Pharasmane, Répandre sur sa vie un venin dangereux. Non, quoiqu'il soit pour moi si fier, si rigoureux, Quoique de son courroux je sois seul la victime, Il n'en est pas pour moi moins grand, moins magnanime. La Nature, il est vrai, d'avec ses ennemis, N'a jamais dans fon cœur su distinguer ses fils. Je ne suis pas le seul de ce sang invincible Qu'ait proscrit en naissant sa rigueur inslexible. J'eus un frère, Seigneur, illustre & généreux, Digne par sa valeur du sort le plus heureux. Que je regrette encor sa triste destinée! Et jamais il n'en fut de plus infortunée. Un père, conjuré contre son propre sang, Lui-même lui porta le couteau dans le flanc. De ce jeune Héros partageant la disgrâce, Peut-être qu'aujourd'hui même fort me menace: Plus coupable en effet, n'en attends-je pas moins; Mais ce n'est pas, Seigneur, le plus grand de mes soins. Non, la mort désormais n'a rien qui m'intimide: . Qu'un soin bien différent & m'agite & me guide!

#### RHADAMISTHE.

Quels que soient vos desseins, vous pouvez, sans effroi,

#### 44 RHADAMISTHE ET ZÉNOBIE,

Sûr d'un appui facré, vous confier à moi.

Plus indigné que vous contre un barbare père,
Je fens, à fon nom feul, redoubler ma colère.

Touché de vos vertus, & tout entier à vous,
Sans favoir vos malheurs, je les partage tous.

Vous calmeriez bientôt la douleur qui vous presse,
Si vous faviez pour vous jusqu'où je m'intéresse.
Parlez, Prince: faut-il contre un père inhumain
Armer avec éclat tout l'Empire Romain?
Soyez sûr qu'avec vous mon cœur d'intelligence
Ne respire aujourd'hui qu'une même vengeance.
S'il ne faut qu'attirer Corbulon en ces lieux,
Quels que soient vos projets, j'ôse attester les Dieux
Que nous aurons bientôt satisfait votre envie,
Fallût-il pour vous seul conquérir l'Arménie.

#### ARSAME.

Que me proposez-vous? quels conseils! ah! Seigneur, Que vous pénétrez mal dans le fond de mon cœur! Qui moi, que, trahissant mon père & ma Patrie, J'attire les Romains au sein de l'Ibérie? Ah! si jusqu'à ce point il faut trahir ma soi, Que Rome en ce moment n'attende rien de moi. Je n'en exige rien, dès qu'il faut par un crime Acheter un biensait que j'ai cru légitime; Et je vois bien, Seigneur, qu'il me faut aujourd'hui

Pour des infortunés chercher un autre appui. Je croyois, ébloui de ses titres suprêmes, Rome utile aux Mortels autant que les Dieux mêmes; Et, pour en obtenir un secours généreux, J'ai cru qu'il suffisoit que l'on fût malheureux. J'ôse le croire encore; &, sur cette espérance, Souffrez que des Romains j'implore l'affistance : C'est pour une Captive asservie à nos loix, Qui, pour vous attendrir, a recours à ma voix; C'est pour une Captive, aimable, infortunée, Digne par ses appas d'une autre destinée. Enfin, par ses vertus à juger de son rang, On ne fortit jamais d'un plus illustre sang. C'est vous instruire assez de sa haute naissance, Que d'intéresser Rome à prendre sa défense. Elle veut même ici vous parler sans témoins; Et jamais on ne fut plus digne de vos foins. Pharasmane, entraîné par un amour funeste, Veut me ravir, Seigneur, ce feul bien qui me reste, Le seul où je faisois consister mon bonheur, Et le seul que pouvoit lui disputer mon cœur. Ce n'est pas que, plus fier d'un secours que j'espère, Je prétende à mon tour l'enlever à mon père. Quand même il céderoit sa Captive à mes feux, Mon fort n'en feroit pas plus doux, ni plus heureux. Je ne veux qu'éloigner cet objet que j'adore, Et même sans espoir de le revoir encore.

#### RHADAMISTHE.

Suivi de peu des miens, sans pouvoir où je suis, Vous offrir un asyle est tout ce que je puis.

#### ARSAME.

Et tout ce que je veux : mon âme est satisfaite.

Je vais tout disposer, Seigneur, pour sa retraite.

Je ne sais : mais, pressé d'un mouvement secret,

J'abandonne Isménie avec moins de regret.

Pour calmer la douleur de mon âme inquiette,

Il sussit qu'en vos mains Arsame la remette.

Encor, si je pouvois, aux dépens de mes jours,

M'acquitter envers vous d'un généreux secours!

Mais je ne puis offrir, dans mon malheur extrêmee,

Pour prix d'un tel biensait, que le biensait lui-même.

#### RHADAMISTHE.

Je n'en demande pas, cher Prince, un prix plus ddoux. Il est digne de moi, s'il est digne de vous.

Souffrez que désormais je vous serve de frère.

Que je vous plains d'avoir un si barbare père!

Mais de ses vains transports pourquoi vous allarmeer?

Pourquoi quitter l'objet qui vous a su charmer?

Daignez me consier & son sort & le vôtre;

Dans un asyle sûr suivez-moi l'un & l'autre.

Sensible à ses malheurs, je ne puis, sans effroi,

Abandonner Arsame aux sureurs de son Roi.

Prince, vous dédaignez un confeil qui vous blesse: Maiss si vous connoissiez celui qui vous en presse...

#### ARSAME.

Donnez-moi des conseils qui soient plus généreux, Digmes de mon devoir, & dignes de tous deux. Le Roi doit dès demain partir pour l'Arménie; Il s'aagit à ses vœux d'enlever Isménie. Moin père en ce moment peut l'éloigner de nous, Et sea Captive en pleurs n'espère plus qu'en vous. Déjàà sur vos bontés pleine de consiance, Elle: attend votre vue avec impatience. Adieeu, Seigneur, adieu: je craindrois de troubler Des; secrets qu'à vous seul elle veut révéler.

## SCÈNE III.

#### RHADAMISTHE, feul.

A IINSI, père jaloux, père injuste & barbare, C'est contre tout ton sang que ton cœur se déclare! Craiins que ce même sang, tant de sois dédaigné, Ne sse soulève ensin de sa source indigné, Puissque déjà l'Amour, maître du cœur d'Arsame, Y versse le poison d'une mortelle slamme. Queel que soit le respect de ce vertueux sils, Est-iil quelques rivaux qui ne soient ennemis?

#### 48 RHADAMISTHE ET ZÉNOBIE,,

Non, il n'est point de cœur si grand, si magnanimes, Ou'un amour malheureux n'entraîne dans le crimes. Mais je prétends en vain l'armer contre son Roi; Mon frère n'est pas fait au crime comme moi. Méritois-tu, barbare, un fils aussi fidèle? Ta rigueur semble encore en accroître le zèle. Rien ne peut ébranler son devoir, ni sa foi; Et toujours plus foumis.... Quel exemple pour mcoi! Dieux, de tant de vertus n'ornez-vous donc mon freère, Que pour me rendre seul trop semblable à mon pèrre? Que prétend la fureur dont je suis combattu? D'un fils respectueux séduire la vertu? Imitons-la plutôt, cédons à la Nature. N'en ai-je pas assez étouffé le murmure? Que dis-je? dans mon cœur, moins rebelle à ses lloix, Dois-je plutôt qu'un père en écouter la voix? Pères cruels, vos droits ne font-ils pas les nôtres?? Et nos devoirs sont-ils plus sacrés que les vôtres? On vient : c'est Hiéron.



# S C È N E I V. RHADAMISTHE, HIÉRON. RHADAMISTHE.

Cher ami, c'en est fait!

Mes efforts redoublés ont été sans effet.

Tout malheureux qu'il est, le vertueux Arsame,

Presque sans murmurer, voit traverser sa slamme;

Et qu'en attendre encor, quand l'Amour n'y peut rien?

Hiéron, que son cœur est différent du mien!

J'ai perdu tout espoir de troubler l'Ibérie,

Et le Roi va bientôt partir pour l'Arménie.

Devançons-y ses pas, & courons achever

Des forsaits que le sort semble me réserver.

Pour partir avec toi je n'attends qu'Isménie.

Tu sais qu'à Pharasmane elle doit être unie.

HIÉRON.

Quoi! Seigneur....

#### RHADAMISTHE.

Elle peut servir à mes desseins.

Elle est d'un sang, dit-on, allié des Romains.

Pourrois-je resuser à mon malheureux strère

Un secours qui commence à me la rendre chère?

Tome II.

#### SO RHADAMISTHE ET ZÉNOBIE,

D'ailleurs, pour l'enlever ne me suffit-il pas Que mon père cruel brûle pour ses appas? C'est un garant pour moi : je veux ici l'attendre. Daigne observer des lieux où l'on peut nous surprendre. Adieu, je crois la voir, favorise mes soins, Et me laisse avec elle un moment sans témoins.

## SCÈNE V.

## RHADAMISTHE, ZÉNOBIE.

#### ZÉNOBIE.

Seigneur, est-il permis à des infortunées, Qu'au joug d'un fier Tyran le fort tient enchaînées, D'oser avoir recours, dans la honte des fers, A ces mêmes Romains maîtres de l'Univers? En esset, quel emploi pour ces maîtres du monde, Que le soin d'adoucir ma misère prosonde! Le Ciel qui soumit tout à leurs augustes Loix....

#### RHADAMISTHE, à part.

Que vois je? Ah, malheureux! quels traits! quel son de voix! Justes Dieux! Quel objet offrez-vous à ma vue?

#### ZÉNOBIE.

D'où vient à mon aspect que votre âme est émue, Seigneur?

#### RHADAMISTHE, à part.

Ah! si ma main n'eût pas privé du jour....

#### ZÉNOBIE.

Qu'entends-je? Quels regrets! & que vois-je à mon tour! Triste ressouvenir! je frémis, je frissonne.
Où suis-je? Et quel objet! La force m'abandonne.
Ah! Seigneur, dissipez mon trouble & ma terreur.
Tout mon sang s'est glacé jusqu'au sond de mon cœur.

## RHADAMISTHE, à part.

Ah! je n'en doute plus au transport qui m'anime. Ma main, n'as-tu commis que la moitié du crime? ( à Zénobie.)

Victime d'un cruel contre vous conjuré, Triste objet d'un amour jaloux, désespéré, Que ma rage a poussé jusqu'à la barbarie, Après tant de sureurs, est-ce vous, Zénobie?

#### ZÉNOBIE.

Zénobie! ah, grands Dieux! Cruel, mais cher époux! Après tant de malheurs, Rhadamisthe, est-ce-vous?

#### RHADAMISTHE.

Se peut-il que vos yeux le puissent méconnoître? Oui, je suis ce cruel, cet inhumain, ce traître, Cet époux meurtrier. Plût au Ciel qu'aujourd'hui Vous eussiez oublié ses crimes avec lui!

#### S2 RHADAMISTHE ET ZÉNOBIE,

O Dieux, qui la rendez à ma douleur mortelle,
Que ne lui rendez-vous un époux digne d'elle?
Par quel bonheur le Ciel, touché de mes regrets,
Me permet-il encor de revoir tant d'attraits?
Mais, hélas? fe peut-il qu'à la Cour de mon père,
Je trouve dans les fers une épouse si chère?
Dieux! n'ai-je pas assez gémi de mes forfaits,
Sans m'accabler encor de ces tristes objets?
O de mon désespoir victime trop aimable,
Que tout ce que je vois rend votre époux coupable!
Quoi! vous versez des pleurs!

#### ZÉNOBIE.

Malheureuse! Eh! comment

N'en répandrois-je pas dans ce fatal moment?
Ah, cruel! plût aux Dieux que ta main ennemie
N'eût jamais attenté qu'aux jours de Zénobie!
Le cœur, à ton aspect, désarmé de courroux,
Je ferois mon bonheur de revoir mon époux;
Et l'amour, s'honorant de ta fureur jalouse,
Dans tes bras avec joie eût remis ton épouse.
Ne crois pas, cependant, que, pour toi sans pitié,
Je puisse te revoir avec inimitié.

#### RHADAMISTHE.

Quoi! loin de m'accabler, grands Dieux! c'est Zénobie Qui craint de me hair, & qui s'en justifie! Ah! punis-moi plutôt; ta funeste bonté, Même en me pardonnant, tient de ma cruauté. N'épargne point mon sang, cher objet que j'adore; Prive-moi du bonheur de te revoir encore.

(Il se jette à ses genoux.)

Faut-il, pour t'en presser, embrasser tes genoux?

Songe au prix de quel sang je devins ton époux.

Jusques à mon amour, tout veut que je périsse.

Laisser le crime en paix, c'est s'en rendre complice.

Frappe: mais souviens-toi que, malgré ma sureur,

Tu ne sortis jamais un moment de mon cœur;

Que, si le repentir tenoit lieu d'innocence,

Je n'exciterois plus ni haîne, ni vengeance;

Que, malgré le courroux qui te doit animer,

Ma plus grande sureur sut celle de t'aimer.

#### ZÉNOBIE.

Leve-toi: c'en est trop. Puisque je te pardonne, Que servent les regrets où ton cœur s'abandonne? Va, ce n'est pas à nous que les Dieux ont remis Le pouvoir de punir de si chers ennemis. Nomme-moi les climats où tu souhaites vivre: Parle, dès ce moment je suis prête à te suivre; Sûre que les remords qui saississent ton cœur Naissent de ta vertu, plus que de ton malheur. Heureuse, si pour toi les soins de Zénobie Pouvoient un jour servir d'exemple à l'Arménie,

#### 54 RHADAMISTHE ET ZÉNOBIE,

La rendre comme moi foumise à ton pouvoir, Et l'instruire du moins à suivre son devoir!

#### RHADAMISTHE.

Juste Ciel! se peut-il que des nœuds légitimes
Avec tant de vertus unissent tant de crimes?
Que l'hymen associe au sort d'un furieux,
Ce que de plus parfait firent naître les Dieux?
Quoi! tu peux me revoir sans que la mort d'un père,
Sans que mes cruautés, ni l'amour de mon frère,
Ce l'rince, cet amant, si grand, si généreux,
Te fassent détester un époux malheureux;
Et je puis me flatter qu'insensible à sa slamme,
Tu dédaignes les vœux du vertueux Arsame?
Que dis-je? trop heureux que pour moi dans ce jour,
Le devoir dans ton cœur me tienne lieu d'amour.

#### ZÉNOBIE.

Calme les vains soupçons dont ton âme est saisse, Ou cache-m'en du moins l'indigne jalousse: Et souviens-toi qu'un cœur qui peut te pardonner, Est un cœur que sans crime on ne peut soupçonner.

#### RHADAMISTHE.

Pardonne, chère épouse, à mon amour suneste, Pardonne des soupçons que tout mon cœur déteste. Plus ton babare époux est indigne de toi, Moins tu dois t'offenser de son injuste effroi. Rends-moi ton cœur, ta main, ma chère Zénobie, Et daigne, dès ce jour, me suivre en Arménie. César m'en a fait Roi: viens me voir, désormais, A force de vertus esfacer mes forsaits.

Hiéron est ici: c'est un sujet sidèle;

Nous pouvons consier notre suite à son zèle.

Aussi-tôt que la nuit aura voilé les Cieux,

Sûre de me revoir, viens m'attendre en ces lieux.

Adieu: n'attendons pas qu'un ennemi barbare,

Quand le Ciel nous rejoint, pour jamais nous sépare.

Dieux! qui me la rendez, pour combler mes souhaits,

Daignez me saire un cœur digne de vos biensaits.

Fin du troissème Acte.

## ACTEIV.

## SCÈNE PREMIÈRE. ZÉNOBIE, PHÉNICE.

#### PHÉNICE.

A H! Madame, arrêtez. Quoi! ne pourrai-je appreîndre Qui fait couler les pleurs que je vous vois répandre?? Après tant de fecrets confiés à ma foi, En avez-vous encor qui ne foient pas pour moi? Arfame va partir: vous foupirez, Madame! Plaindriez-vous le fort du généreux Arfame? Fait-il couler les pleurs dont vos yeux font baignési? Il part; &, prévenu que vous le dédaignez, Ce Prince malheureux, banni de l'Ibérie, Va pleurer à Colchos la perte d'Ifménie.

#### ZÉNOBIE.

Loin de te confier mes coupables douleurs, Que n'en puis-je effacer la honte par mes pleurs? Phénice, laisse-moi; je ne veux plus t'entendre. L'Ambassadeur Romain près de moi va se rendre. Laisse-moi seule.

# SCÈNE II.

ZÉNOBIE, seule.

OU vais-je? Et quel est mon espoir? Imprudente, où m'entraîne un aveugle devoir? Je devance la nuit; pour qui? Pour un parjure Qu'a proscrit dans mon cœur la voix de la Nature. Ai-je donc oublié que sa barbare main Fit tomber tous les miens fous un fer assassin? Que dis-je? Le cœur plein de feux illégitimes, Ai-je assez de vertu pour lui trouver des crimes? Et me paroîtroit-il si coupable en ce jour, Si je ne brûlois pas d'un criminel amour? Étouffons sans regret un honteuse flamme; C'est à mon époux seul à régner sur mon âme. Tout barbare qu'il est, c'est un présent des Dieux, Qu'il ne m'est pas permis de trouver odieux. Hélas! malgré mes maux, malgré sa barbarie, Je n'ai pu le revoir sans en être attendrie. Que l'hymen est puissant sur les cœurs vertueux! On vient.

# S C È N E III. ZÉNOBIE, ARSAME.

ZÉNOBIE.

DIEUx! quel objet offrez-vous à mes yeaux!

### ARSAME.

Eh quoi, je vous revois! c'est vous-même, Madanne! Quel Dieu vous rend aux vœux du malheureux Arsame?

### ZÉNOBIE.

Ah! fuyez-moi, Seigneur; il y va de vos jours.

### ARSAME.

Dût mon père cruel en terminer le cours, Hélas! quand je vous perds, adorable Isménie, Voudrois-je prendre encor quelque part à la vie? Accablé de mes maux, je ne demande aux Dieux: Que la triste douceur d'expirer à vos yeux. Le cœur aussi touché de perdre ce que j'aime, Que si vous répondiez à mon amour extrême, Je ne veux que mourir. Je vois couler des pleurs:: Madame, seriez-vous sensible à mes malheurs? Le sort le plus affreux n'a plus rien qui m'étonne.

### ZÉNOBIE.

Ah! loin qu'à votre amour votre cœur s'abandonne, Vous voyez & mon trouble, & l'état où je suis: Seigneur, ayez pitié de mes mortels ennuis, Fuyez; n'irritez point le tourment qui m'accable. Vous avez un rival, mais le plus redoutable. Ah! s'il vous surprenoit en ce suneste lieu, J'en mourrois de douleur. Adieu, Seigneur, adieu. Si sur vous ma prière eut jamais quelqu'empire, Loind'en croire aux transports que l'amour vous inspire...

### ARSAME.

Quel est donc ce rival, si terrible pour moi? En ai-je à craindre encor quelqu'autre que le Roi?

### ZÉNOBIE.

Sans vouloir pénétrer un si triste mystère; N'en est-ce pas assez, Seigneur, que votre père? Fuyez, Prince, suyez; rendez-vous à mes pleurs; Satisfait de me voir sensible à vos malheurs, Partez, éloignez-vous, trop généreux Arsame.

### ARSAME.

Un infidèle ami trahiroit-il ma flamme? Dieux! quel trouble s'élève en mon cœur allarmé! Quoi! toujours des rivaux, & n'être point aimé! Belle Isménie, en vain vous voulez que je fuie;

### 60 RHADAMISTHE ET ZÉNOBIE,

Je ne le puis, dussé-je en perdre ici la vie.

Je vois couler des pleurs qui ne sont pas pour moi.

Quel est donc ce rival? Dissipez mon effroi.

D'où vient qu'en ce Palais je vous retrouve encore?

Me refuseroit-on un secours que j'implore?

Les persides Romains m'ont-ils manqué de soi?

Ah! daignez m'éclaircir du trouble où je vous voi.

Parlez, ne craignez pas de lasser ma constance.

Quoi! vous ne romprez point ce barbare silence?

Tout m'abandonne-t-il en ce funeste jour?

Dieux! est-on sans pitié, pour être sans amour?

### ZÉNOBIE.

Eh bien, Seigneur, eh bien! il faut vous fatisfairee; Je me dois plus qu'à vous cet aveu nécessaire. Ce seroit mal répondre à vos soins généreux, Que d'abuser encor votre amour malheureux. Le sort a disposé de la main d'Isménie.

ARSAME.

Juste Ciel!

### ZÉNOBIE.

Et l'époux à qui l'hymen me lie, Est ce même Romain dont vos soins aujourd'hui Ont imploré pour moi le secours & l'appui.

### ARSAME.

Ah! dans mon désespoir, fût-ce César lui-même.....

### ZÉNOBIE.

Calmez de ce transport la violence extrême.

Mais c'est trop l'exposer à votre inimitié.

Moins digne de courroux, que digne de pitié,

C'est un rival, Seigneur, quoique pour vous terrible,

Qui n'éprouvera point votre cœur insensible,

Qui vous est attaché par les nœuds les plus doux,

Rhadamisthe, en un mot.

### ARSAME.

Mon frère?

# ZÉNOBIE.

Et mon époux,

### ARSAME.

Vous, Zénobie? à Ciel! étoit-ce dans mon âme Où devoit s'allumer une coupable flamme? Après ce que j'éprouve, ah! quel cœur, déformais, Ofera se flatter d'être exempt de forfaits? Madame, quel secret venez-vous de m'apprendre! Réserviez-vous ce prix à l'amour le plus tendre?

### ZÉNOBIE.

J'ai résisté, Seigneur, autant que je l'ai pu; Mais puisque j'ai parlé, respectez ma vertu. Mon nom seul vous apprend ce que vous devez faire; Mon secret échappé, votre amour doit se taire. Mon cœur de son devoir sut toujours trop jaloux.... Quelqu'un vient.

# SCÈNE IV.

RHADAMISTHE, ZÉNOBIE, ARSAME, HIÉRON.

ZÉNOBIE, à Arsame.

AH! fuyez, Seigneur, c'est mon époux.

RHADAMISTHE, à part.

Que vois-je? Quoi! mon frère!... Hiéron, va m'attendre.

# SCÈNE V.

# RHADAMISTHE, ZÉNOBIE, ARSAME.

RHADAMISTHE, à part.

D'un trouble affreux mon cœur à peine à se désendre.

Madame, tout est prêt; les ombres de la nuit Effaceront bientôt la clarté qui nous luit.

### ZÉNOBIE.

Seigneur, puisqu'à vos soins désormais je me livre,

Rien ne m'arrête ici, je suis prête à vous suivre. Seul maître de mon sort, quels que soient les climats Où le Ciel avec vous veuille guider mes pas, Vous pouvez ordonner, je vous suis.

### RHADAMISTHE, à part.

(à Arfame.) Ah, perfide!

Prince, je vous ai cru parti pour la Colchide.
Trop instruit des transports d'un père furieux,
Je ne m'attendois pas à vous voir en ces lieux:
Mais, si près de quitter pour jamais Isménie,
Vous vous occupez peu du soin de votre vie,
Et d'un père cruel quel que soit le courroux,
On s'oublie aisément en des momens si doux.

### ARSAME.

Lorsqu'il faut au devoir immoler sa tendresse,
Un cœur s'allarme peu du péril qui le presse;
Et ces momens si doux que vous me reprochez,
Coûtent bien cher aux cœurs que l'Amour a touchés.
Je vois trop qu'il est temps que le mien y renonce;
Quoi qu'il en soit, du moins votre cœur me l'annonce.
Mais avant que la nuit vous éloigne de nous,
Permettez-moi, Seigneur, de me plaindre de vous.
A qui dois-je imputer un discours qui me glace?
Qui peut d'un tel accueil m'attirer la disgrace?
Ce jour même, ce jour, il me souvient qu'ici

### 64 RHADAMISTHE ET ZÉNOBIEE,

Votre vive amitié ne parloit pas ainsi. Ce rival, qu'avec foin on me peint inflexible, N'est pas de mes rivaux, Seigneur, le plus terrible; Et, malgré son courroux, il en est aujourd'hui, Pour mes feux & pour moi, de plus cruels que luui. Ce discours yous surprend: il n'est plus temps de seindre; La nature en mon cœur ne peut plus se contrainadre. Ah! Seigneur, plût aux Dieux qu'avec la même a ardeur Elle eût pu s'expliquer au fond de votre cœur! On ne m'eût point ravi, sous un cruel mystère, La douceur de connoître & d'embrasser mon frèrre. Ne vous dérobez point à mes embrassemens: Pourquoi troubler, Seigneur, de si tendres momnens? Ah! revenez à moi sous un front moins sévère, Et ne m'accablez point d'une injuste colère. Il est vrai, j'ai brûlé pour ses divins appas; Mais, Seigneur, mais mon cœur ne la connoissooit pas,

### RHADAMISTHE.

Dieux! qu'est-ce que j'entends! Quoi! Prince, Zéénobie Vient de vous confier le secret de ma vie? Ce secret de lui-même est assez important, Pour n'en point rendre ici l'aveu trop éclatant. Vous connoissez le prix de ce qu'on vous confie, Et je crois votre cœur exempt de persidie. Je ne puis cependant approuver qu'à regret Qu'on vous ait révélé cet important secret.

Di

Du moins, sans mon aveu, l'on n'a point dû le faire : A mon exemple, enfin, on devoit vous le taire; Et si j'avois voulu vous en voir éclairci, Ma tendresse pour vous l'eût d'écouvert ici. Qui peut à mon secret devenir insidelle, Ne peut, quoi qu'il en soit, n'être point criminelle. Je connois, il est vrai, toute votre vertu; Mais mon cœur de soupçons n'est pas moins combattu.

### ARSAME.

Quoi! la noire fureur de votre jalousse, Seigneur, s'étend aussi jusques à Zénobie? Pouvez-vous offenser....

## ZÉNOBIE.

Laissez agir, Seigneur,
Des soupçons, en esset, si dignes de son cœur.
Vous ne connoissez pas l'époux de Zénobie,
Ni les divers transports dont son âme est saisse.
Pour ofer cependant outrager ma vertu,
Réponds-moi, Rhadamisthe, & de quoi te plains-tu?
De l'amour de ton frère? Ah! barbare, quand même
Mon cœur eût pu se rendre à son amour extrême,
Le bruit de ton trépas, consirmé tant de sois,
Ne me laissoit-il pas maitresse de mon choix?
Que pouvoient te servir les droits d'un hyménée
Que vit rompre & former une même journée?

Tome II.

Ose te prévaloir de ce funeste jour Où tout mon fang coula pour prix de mon amour r; Rappelle-toi le fort de ma famille entière; Songe au fang qu'a versé ta fureur meurtrière; Et considère après sur quoi tu peux fonder Et l'amour & la foi que j'ai dû te garder. Il est vrai que, sensible aux malheurs de ton frère e, De ton fort & du mien j'ai trahi le mystère. J'ignore si c'est-là le trahir en effet; Mais sache que ta gloire en fut le seul objet. Je voulois de ses feux éteindre l'espérance, Et chasser de son cœur un amour qui m'offense. Mais puisqu'à tes soupçons tu veux t'abandonner r, Connois donc tout ce cœur que tu peux soupçonnner; Je vais, par un seul trait, te le faire connoître, Et de mon sort après je te laisse le maître. Ton frère me fur cher; je ne le puis nier, Je ne cherche pas même à m'en justifier : Mais, malgré son amour, ce Prince, qui l'ignonre, Sans tes lâches foupçons l'ignoreroit encore.

(à Arsame.)

Prince, après cet aveu, je ne vous dis plus rien...

Vous connoisse assez un cœur comme le mien,,

Pour croire que sur lui l'Amour ait quelqu'empire;

Mon époux est vivant, ainsi ma slamme expire...

Cessez donc d'écouter un amour odieux,

Et, sur-tout, gardez-vous de paroître à mes yeeux.

### ( à Rhadamisthe.)

Pour toi, dès que la nuit pourra me le permettre,
Dans tes mains, en ces lieux, je viendrai me remettre.
Je connois la fureur de tes foupçons jaloux;
Mais j'ai trop de vertu pour craindre mon époux.

(Ellè fort.)

# SCÈNE VI.

# RHADAMISTHE, ARSAME.

### RHADAMISTHE.

BARBARE que je suis! quoi! ma sureur jalouse Déshonore à la sois mon frère & mon épouse! Adieu, Prince, je cours, honteux de mon erreur, Aux pieds de Zénobie expier ma sureur.

# SCÈNE VII.

## ARSAME, seul.

CHER objet de mes vœux, aimable Zénobie; C'en est fait, pour jamais vous m'êtes donc ravie! Amour, cruel Amour, pour irriter mes maux, Devois-tu dans mon sang me choisir mes rivaux? Ah! suyons de ces lieux....

### SCENE VIII.

### ARSAME, MITRANE, GARDES.

ARSAME, à part.

CIEL! que me veut Mitrane?

### MITRANE.

J'obéis à regret, Seigneur : mais Pharasmane, Dont en vain j'ai tenté de sléchir le courroux....

### ARSAME.

Hé bien?

### MITRANE.

Veut qu'en ces lieux je m'assûre de vous.

Souffrez....

### ARSAME.

Je vous entends. Et quel est donc mon crime?

### MITRANE.

J'en ignore la cause injuste ou légitime.

Mais je crains pour vos jours; & les transports du Roi
N'ont jamais dans mon cœur répandu plus d'effroi.
Furieux, inquiet, il s'agite, il vous nomme,
Il menace avec vous l'Ambassadeur de Rome;
On vous accuse, ensin, d'un entretien secret.

### ARSAME.

C'en est assez, Mitrane, & je suis satisfait. O destin! à tes coups j'abandonne ma vie: Mais sauve, s'il se peut, mon frère & Zénobie.

Fin du quatrième Acte.

# ACTE V.

# SCÈNE PREMIÈRE. PHARASMANE, HIDASPE, GARDES.

### PHARASMANE.

Qu'Arsame est de concert avec mes ennemis?
Quoi! ce fils autresois si soumis, si fidelle,
Si digne d'être aimé, n'est qu'un traître, un rebelle!
Quoi! contre les Romains ce fils tout mon espoir
A pu jusqu'à ce point oublier son devoir?
Perside, c'en est trop que d'aimer Isménie,
Et que d'oser trahir ton père & l'Ibérie,
Traverser à la sois & ma gloire & mes seux....
Pour de moindres forsaits ton frère malheureux....
Mais en vain tu séduis un Prince téméraire,
Rome; de mes desseins ne crois pas me distraire.
Ma désaite ou ma mort peut seule les troubler;
Un ennemi de plus ne me fait pas trembler.
Dans la juste sureur qui contre toi m'anime,

Rome, c'est ne m'offrir de plus qu'une victime. C'est assez que mon sils s'intéresse pour toi; Dès qu'il faut me venger, tout est Romain pour moi. Mais que dit Hiéron? T'es-tu bien sait entendre? Sait-il, ensin, de moi tout ce qu'il doit attendre, S'il veut dans l'Arménie appuyer mes projets?

### HIDASPE.

Peu touché de l'espoir des plus rares bienfaits, A vos offres, Seigneur, toujours plus inflexible, Hiéron n'a fait voir qu'un cœur incorruptible; Soit qu'il veuille, en effet, signaler son devoir, Ou soit qu'à plus haut prix il mette son pouvoir. Trop instruit qu'il peut seul vous servir ou vous nuire Je n'ai rien oublié, Seigneur, pour le séduire.

### PHARASMANE.

Hé bien! c'est donc en vain qu'on me parle de paix; Dussé-je sans honneur succomber sous le faix, Jusques chez les Romains je veux porter la guerre; Et de ces siers Tyrans venger toute la terre. Que je hais les Romains! Je ne sais quelle horreur Me saisit au seul nom de leur Ambassadeur; Son aspect a jetté le trouble dans mon âme. Ah! c'est lui qui sans doute aura séduit Arsame. Tous deux en même jour arrivés dans ces lieux.... Le traître! C'en est trop, qu'il paroisse à mes yeux. Mais je le vois; il faut....

# SCÈNE II.

PHARASMANE, ARSAME, HIDASPE, MITRANE, GARDES.

PHARASMANE.

Fil s ingrat & perfide,

Que dis-je? au fond du cœur peut-être parricide,

Esclave de Néron, & quel est ton dessein?

( à Hidaspe.)

Qu'on m'amène en ces lieux l'Ambassadeur Romain.

## SCÈNE III.

PHARASMANE, ARSAME, MITRANE, GARDES.

PHARASMANE, à Arfame.

TRAÎTRE, c'est devant lui que je veux te consondre. Je veux savoir du moins ce que tu peux répondre; Je veux voir de quel œil tu pourras soutenir Le témoin d'un complot que j'ai su prévenir; Et nous verrons après si ton lâche complice

Soutiendra sa fierté jusques dans le supplice. Tu ne me vantes plus ton zèle, ni ta soi.

### ARSAME.

Elle n'en est pas moins sincère pour mon Roi.

### PHARASMANE.

Fils indigne du jour, pour me le faire croire, Fais que de tes projets je perde la mémoire. Grands Dieux, qui connoissez ma haîne & mes desseins, Ai-je pu mettre au jour un ami des Romains?

### ARSAME.

Ces reproches honteux, dont en vain l'on m'accable, Ne rendront pas, Seigneur, votre fils plus coupable. Que fert de m'outrager avec indignité? Donnez-moi le trépas, si je l'ai mérité:

Mais ne vous flattez point que, tremblant pour ma vie, Jusqu'à la demander la crainte m'humilie.

Qui ne cherche en effet qu'à me faire périr, En faveur d'un rival pourroit-il s'attendrir?

Je sais que près de vous, injuste ou légitime, Le plus léger soupçon tint toujours lieu de crime; Que c'est être proscrit que d'être soupçonné; Que votre cœur, ensin, n'a jamais pardonné.

De vos transports jaloux qui pourroit me désendre, Vous, qui m'avez toujours condamné sans m'entendre?

### 74 RHADAMISTHE ET ZÉNOBIE:,

### PHARASMANE.

Pour te justifier; eh! que me diras-tu?

### ARSAME.

Tout ce qu'à dû pour moi vous dire ma vertu, Que ce fils si suspect, pour trahir sa Patrie, Ne vous sût pas venu chercher dans l'Ibérie.

### PHARASMANE.

D'ou vient donc aujourd'hui ce secret entretien,
S'il est vrai qu'en ces lieux tu ne médites rien?
Quand je voue aux Romains une haîne immortellde,
Voir leur Ambassadeur, est-ce m'être sidèle?
Est-ce pour le punir de m'avoir outragé,
Qu'à lui parler ici mon sils s'est engagé?
Car il n'a point dû voir l'ennemi qui m'ossense,
Que pour venger ma gloire, ou trahir ma vengeannce.
Un de ces deux motifs a dû seul le guider;
Et c'est sur l'un des deux que je dois décider.
Eclaircis-moi ce point, je suis prêt à t'entendre,
Parle.

### ARSAME.

Je n'ai plus rien, Seigneur, à vous apprenadre. Ce n'est pas un secret qu'on puisse révéler; Un intérêt sacré me désend de parler.

# SCÈNE IV.

# PHARASMANE, ARSAME, MITRANE, HIDASPE, GARDES.

### HIDASPE.

L'AMBASSADEUR de Rome & celui d'Arménie...

### PHARAS MANE.

Hé bien?

### HIDASPE.

De ce Palais enlevent Isménie.

### PHARASMANE.

Dieux! qu'est-ce que j'entends? Ah traître! en est ce assez? Qu'on rassemble en ces lieux mes Gardes dispersés, Allez; dès ce moment qu'on soit prêt à me suivre. ( à Arsame.)

Lâche, à cet attentat n'espère pas survivre.

### HIDASPE.

Vos Gardes rassemblés, mais par divers chemins, Déjà de toutes parts poursuivent les Romains.

### PHARASMANE.

Rome, que ne peux-tu, témoin de leurs supplices, De ma fureur ici recevoir les prémices! ( Il veut sortir.)

### ARSAME.

Je ne vous quitte point, en dussé-je périr.
Eh bien! écoutez-moi, je vais tout découvrir.
Ce n'est pas un Romain que vous allez poursuivre.
Loin qu'à votre courroux sa naissance le livre,
Du plus illustre sang il a reçu le jour,
Et d'un sang respecté même dans cette Cour.
De vos propres regrets sa mort seroit suivie;
Ce ravisseur, ensin, est l'époux d'Isménie....
C'est....

### PHARASMANE.

Acheve, imposseur; par de lâches détours, Crois-tu de ma fureur interrompre le cours?

### ARSAME.

Ah! permettez du moins, Seigneur, que je vous suive; Je m'engage à vous rendre ici votre Captive.

### PHARASMANE.

Retire-toi, perfide, & ne réplique pas.

( à une partie de sa Garde.)

Mitrane, qu'on l'arrête. Et vous, suivez mes pas.

# SCÈNE V.

# ARSAME, MITRANE, GARDES.

### ARSAME.

DIEUX, témoins des fureurs que le cruel médite, L'abandonnerez-vous au transport qui l'agite? Par quel destin faut-il que ce funeste jour Charge de tant d'horreurs la Nature & l'amour? Mais je devois parler, le nom de fils peut-être.... Hélas! que m'eût fervi de le faire connoître? Loin que ce nom si doux eût sléchi le cruel, Il n'eût fait que le rendre encor plus criminel. Que dis-je, malheureux? que me fert de me plaindre? Dans l'état où je suis, eh! qu'ai-je encore à craindre? Mourons; mais que ma mort foit utile en ces lieux A des infortunés qu'abandonnent les Dieux. Cher ami, s'il est vrai que mon père inflexible Aux malheurs de son fils te laisse un cœur sensible, Dans mes derniers momens à toi seul j'ai recours. Je ne demande point que tu sauves mes jours. Ne crains pas que pour eux j'ôse rien entreprendre: Mais si tu connoissois le sang qu'on va répandre; Au prix de tout le tien tu voudrois le fauver. Suis-moi, que ta pitié m'aide à le conserver.

### 78 RHADAMISTHE ET ZÉNOBIE,

Défarmé, sans secours, suis-je assez redoutable Pour allarmer encor ton cœur inexorable? Pour toute grâce, ensin, je n'exige de toi Que de guider mes pas sur les traces du Roi.

### MITRANE.

Je ne le nierai point, votre vertu m'est chère; Mais je dois obéir, Seigneur, à votre père. Vous prétendez en vain séduire mon devoir.

### ARSAME.

Eh bien! puisque pour moi rien ne peut t'émouvoir.... Mais hélas! c'en est fait, & je le vois paroître. Justes Dieux, de quel sang nous avez-vous fait naître!

# SCÈNE VI.

PHARASMANE, ARSAME, MITRANE, HIDASPE, GARDES.

### ARSAME.

(à part.) (au Roi.)

AH! mon frère n'est plus? Seigneur, qu'avez-vous fait?

### PHARASMANE.

J'ai vengé mon injure, & je suis satisfait. Aux portes du Palais j'ai trouvé le perside, Que s' son malheur rendoit encor plus intrépide.

Un lelong rempart des miens expirés sous ses coups, Arrêtètant les plus siers, gaçoit les cœurs de tous. J'ai vivu deux sois le traître, au mépris de sa vie, Tenteter, même à mes yeux, de reprendre Isménie. L'ardédeur de recouvrer un bien si précieux L'avoroit déjà deux sois ramené dans ces lieux. A la st sin, indigné de son audace extrême, Dans is la soule des siens je l'ai cherché moi-même. Ils enen ont pâli tous; &, malgré sa valeur, Ma n main a dans son sein plongé ce fer vengeur. Va lele voir expirer dans les bras d'Isménie; Va papartager le prix de votre persidie.

### ARSAME:

Quoi di! Seigneur, il est mort? Après ce coup affreux, Frappipez, n'épargnez plus votre fils malheureux.

Dieuxux! ne me rendiez-vous mon déplorable frère, Que e pour le voir périr par les mains de mon père! Mitrarane, foutiens-moi.

### PHARASMANE.

D'où vient donc que son cœur Est si si touché du sort d'un cruel ravisseur? Le RRomain dont ce ser vient de trancher la vie, Si j'e'en crois ses discours, sut l'époux d'Isménie;

### 80 RHADAMISTHE ET ZÉNOBIE,

Et cependant mon fils, charmé de ses appas, Quand son rival périt, gémit de son trépas! Qui peut lui rendre encor cette perte si chère? Des larmes de mon fils quel est donc le mystère? Mais moi-même, d'où vient qu'après tant de fureur, Je me sens malgré moi partager sa douleur? Par quel charme, malgré le courroux qui m'enflamme, La pitié s'ouvre-t-elle un chemin dans mon âme? Quelle plaintive voix trouble en secret mes sens, Et peut former en moi de si tristes accens? D'où vient que je frissonne? Et quel est donc mon crime? Me serois-je mépris au choix de la victime? Ou le sang des Romains est-il si précieux, Qu'on n'en puisse verser sans offenser les Dieux? Par mon ambition', d'illustres destinées, Sans pitié, sans regrets, ont été terminées; Et lorsque je punis qui m'avoit outragé, Mon foible cœur craint-il de s'être trop vengé? D'où peut naître le trouble où son trépas me jette? Je ne sais; mais sa mort m'allarme & m'inquiète. Quand j'ai versé le sang de ce sier ennemi, Tout le mien s'est ému, j'ai tremblé, j'ai frémi. Il m'a même paru que ce Romain terrible, Devenu tout-à-coup à sa perte insensible, Avare de mon sang quand je versois le sien, Aux dépens de ses jours s'est abstenu du mien. Je rappelle en tremblant ce que m'a dit Arfame. Eclairciffez

Eclaircissez le trouble où vous jettez mon âme; Ecoutez-moi, mon fils, & reprenez vos sens.

### ARSAME.

Que vous servent, hélas! ces regrets impuissans? Puissiez-vous à jamais, ignorant ce mystère, Oublier avec lui de qui vous sûtes père!

### PHARASMANE.

Ah! c'est trop m'allarmer; expliquez-vous, mon fils. De quel esfroi nouveau frappez-vous mes esprits!

# SCÈNE VII ET DERNIÈRE.

PHARASMANE, RHADAMISTHE porté par des Soldats; ZÉNOBIE, ARSAME, HIÉRON, MITRANE, HIDASPE, PHÉNICE, GARDES.

PHARAS MANE, appercevant Rhadamisthe.

M A 1 s pour le redoubler dans mon âme éperdue, Dieux puissans, quel objet offrez-vous à ma vue! (à Rhadamisthe.)

Malheureux, quel dessein te ramène en ces lieux? Que cherches-tu?

Tome II.

### 82 RHADAMISTHE ET ZÉNOBIE,

### RHADAMISTHE.

Je viens expirer à vos yeux.

### PHARASMANE.

Quel trouble me saisit!

### RHADAMISTHE.

Quoique ma mort approche, N'en craignez pas, Seigneur, un injuste reproche. J'ai reçu par vos mains le prix de mes forfaits; Puissent les justes Dieux en être fatisfaits! Je ne méritois pas de jouïr de la vie.

(à Zenobie.)

Sèche tes pleurs: adieu, ma chère Zénobie; Mithridate est vengé.

### PHARASMANE.

Grands Dieux! qu'ai-je entemdu?
Mithidrate! Ah! quel fang ai-je donc répandu?
Malheureux que je fuis, puis-je le méconnoître?
Au trouble que je fens, quel autre pourroit-ce être!?
Mais hélas! si c'est lui, quel crime ai-je commis!
Nature! ah! venge-toi, c'est le fang de mon sils.

### RHADAMISTHE.

La foif que votre cœur avoit de le répandre, N'a-t-elle pas suffi, Seigneur, pour vous l'apprendire? Je vous l'ai vu poursuivre avec tant de courroux, Que j'ai cru qu'en esset j'étois connu de vous.

### PHARASMANE.

Pourquoi me le cacher? Ah! père déplorable!

### RHADAMISTHE.

Vous vous êtes toujours rendu si redoutable,
Que jamais vos enfans proscrits & malheureux,
N'ont pu vous regarder comme un père pour eux.
Heureux, quand votre main vous immoloit un traître,
De n'avoir point versé le sang qui m'a fait naître;
Que la Nature ait pu, trahissant ma sureur,
Dans ce moment affreux s'emparer de mon cœur;
Ensin, lorsque je perds une épouse si chère,
Heureux, quoiqu'en mourant, de retrouver mon père!
Votre cœur s'attendrit, je vois couler vos pleurs.
( à Arsame.)

Mon frère, approchez-vous, embrassez-moi: je meurs.

### ZÉNOBIE.

S'il faut par des forfaits que ta justice éclate, Ciel, pourquoi vengeois-tu la mort de Mirhridate? (Elle fort.)

### PHARAS MANE.

O mon fils! ô Romains! êtes-vous fatisfaits? (à Assame.)

Vous, que pour m'en venger j'implore désormais, Courez vous emparer du Trône d'Arménie. Avec mon amitié je vous rends Zénobie; Je dois ce facrifice à mon fils malheureux. De ces lieux cependant éloignez-vous tous deux. De mes transports jaloux mon fang doit se défendre; Fuyez, n'exposez plus un père à le répandre.

FIN.

# XERXÈS,

TRAGÉDIE;

Représentée, pour la première fois, le 7 Février 1714.

### ACTEURS.

XERXÈS, Roi de Perse.

DARIUS, Fils aîné de Xerxès.

ARTAXERCE, Frère de Darius, nommé à l'Empire.

AMESTRIS, Princesse du Sang Royal de Perse.

ARTABAN, Capitaine des Gardes, & Ministre de Xerxès.

BARSINE, Fille d'Artaban.

TISSAPHERNE, Confident d'Artaban.

PHÉNICE, Confidente d'Amestris.

CLÉONE, Confidente de Barsine.

ARSACE, Officier de l'Armée de Darius.

MÉRODATE, Confidente de Darius.

SUITE DU ROI.

La Scène est à Babylone, dans le Palais des Rois de Perse.

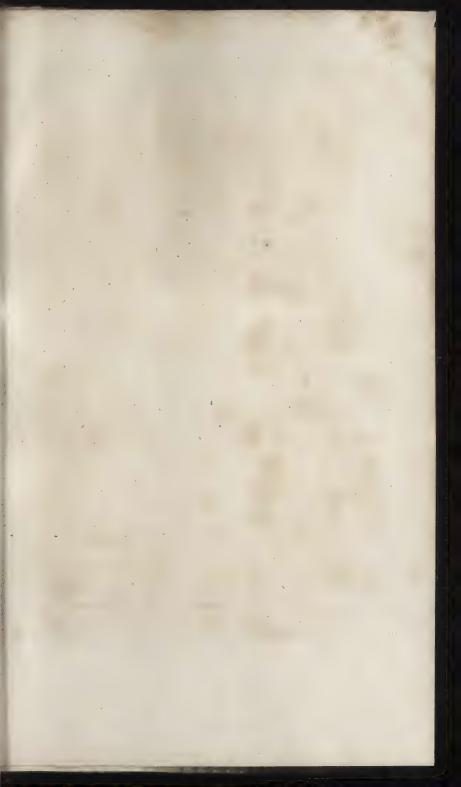

XERXES



C. Nacret Sculp



# XERXÈS,

ACTE PREMIER.

SCÈNE PREMIÈRE.

ARTABAN, TISSAPHERNE.

TISSAPHERNE.

C'en est donc fait, Seigneur, & l'heureux Artaxerce Va faire désormais le destin de la Perse, Tandis que Darius, au mépris de nos Loix, Sera sujet d'un Trône où l'appeloient ses droits! Xerxès peut, à son gré, disposer de l'Empire; Quelqu'injuste qu'il soit, son choix doit me suffire: Mais, sans vouloir entrer dans le secret des Rois, Le grand cœur d'Artaban approuve-t-il ce choix? Verra-t-il, fans regrets, priver du Diadême....

### ARTABAN.

Et si de son malheur j'étois auteur moi-même?

Je suis près d'éclaircir tes doutes curieux:

Mais, avant que d'ouvrir cet absîme à tes yeux,

Dis-moi, d'un grand dessein te sens-tu bien capable?

Ton âme au repentir est-elle inébranlable?

Je connois ta valeur, j'ai besoin de ta soi;

Tissapherne, en un mot, puis-je compter sur toi?

Examine-toi bien, rien encor ne t'engage.

### TISSAPHERNE.

D'où peut naître, Seigneur, ce soupçon qui m'outrage? Tant de bienfaits, sur moi versés avec éclat, Vous sont-ils présumer que je sois un ingrat?

### ARTABAN.

Je ne fais point pour toi ce que je voudrois faire; Xerxès fouvent, lui-même, a foin de m'en distraire; Il voit notre union avec quelque regret. Je te dirai bien plus, il te hait en fecret.

### TISSAPHERNE.

Ah! Seigneur, que Xerxès ou me haisse ou m'aime, Tissapherne pour vous sera toujours le même. Vous pouvez disposer de mon cœur, de mon bras; J'affronterois pour vous le plus affreux trépas.

### ARTABAN.

Ami, c'en est assez, ne crois pas que j'en doute. Mais prends garde qu'ici quelqu'un ne nous écoute.

### TISSAPHERNE.

Ces lieux furent toujours des Perses révérés; Nul Autel n'a pour eux des titres plus sacrés. Xerxès, par vos emplois, vous en a rendu maître: Quel mortel, sans votre ordre, oseroit y paroître?

### ARTABAN.

N'importe: craignons tout d'un perfide féjour; On n'observe que trop mes pareils à la Cour. Xerxès vient de nommer Artaxerce à l'Empire; C'est moi qui l'ai forcé, malgré lui, de l'élire. J'ai fait craindre à ce Roi, facile à s'allarmer, Cent périls pour un fils qui l'a trop su charmer; Et, jaloux d'un Héros qu'idolâtre la Perse, J'ai fait, par mes conseils, couronner Artaxerce. Pour mieux y réussir, j'ai pris soin d'éloigner Celui que tant de droits destinoient à régner. Tandis que Darius, chez des Peuples barbares, Nous force d'admirer les exploits les plus rares, Je ne peins à Xerxès ce fils si vertueux, Qu'avide de régner, cruel, impétueux. Du bruit de sa valeur, du prix de ses services,

D'un père qui le craint je nourris les capr ces; Enfin, tous mes projets étoient évanouis, Si jamais sa prudence eût couronné ce fils. Moins Artaxerce est cru digne du Diadême, Plus j'ai cru le devoir placer au rang suprême. Avec tant de secret ce projet s'est conduit, Qu'aucun de cette Cour n'en est encore instruit; Et je ne prétends pas qu'elle en foit éclaircie, Que lorsque ma fureur en instruira l'Asie. Tu vois ce qu'aujourd'hui je confie à ta foi; Garde bien un fecret si dangereux pour toi. Va trouver cependant, ramène à Babylone Ce Prince à qui mes soins ont ravi la Couronne. Offre-lui de ma part trésors, armes, soldats; De ma fille, fur-tout, vante-lui les appas; Dis-lui qu'avec plaisir mon respect lui destine, Et le bras d'Artaban, & la main de Barsine.

### TISSAPHERNE.

Darius, autrefois sensible à ses attraits, M'a paru plein d'un seu qui slatte vos projets.

### ARTABAN.

Non, je m'y connois mal, ou moins ardent pour elle, Ce Prince brûle ailleurs d'une flamme infidelle. Même avant fon départ, malgré les foins du Roi, Son mépris pour Barsine a passé jusqu'à moi; De ma feinte amitié l'adroite vigilance
N'en pouvoit plus surprendre accueil, ni considence.
Trop heureux cependant de pouvoir aujourd'hui
D'un prétexte si vrai me parer envers lui.
Quoi qu'il en soit, pourvu qu'il soulève l'Empire,
Il ne m'importe pas pour qui son cœur soupire.
Ce n'est qu'en le portant aux plus noirs attentats,
Que je puis à mes loix soumettre ces États.
Détruisons, pour remplir une place si chère,
Le père par les sils, & les sils par le père.
Je veux, à chacun d'eux me livrant à la sois,
Paroître les servir, mais les perdre tous trois.
Voilà ce que mon cœur dès long-temps se propose.
Qu'en liberté le tien consulte ce qu'il ôse.

#### TISSAPHERNE.

Seigneur, je l'avoûrai, ce dessein me surprend.
Le péril est certain, mais le projet est grand.
Cependant, sans compter ce qu'on appelle crime,
Craignez de vous creuser vous-même un noir absîme.
Darius est chéri, sage, plein de valeur;
Vous verrez l'Univers partager son malheur.
Daignez de vos desseins peser la violence.
Non qu'à les soutenir mon amitié balance;
N'en attendez pour vous que d'éclatans essoits;
Je n'ai pas seulement écouté mes remords.
Cette soi des sermens parmi nous si sacrée,

Cette sidélité ce jour même jurée, Tant de devoirs, enfin, deviennent superflus; Vous n'avez qu'à parler, rien ne m'arrête plus.

#### ARTABAN.

Laisse ces vains devoirs à des âmes vulgaires, Laisse à de vils humains ces sermens mercénaires. Malheur à qui l'ardeur de se faire obéir, En nous les arrachant, nous force à les trahir! Quoi! toujours enchaîné par une loi suprême, Un cœur ne pourra donc disposer de lui-même; Et du joug des fermens esclaves malheureux, Notre honneur dépendra d'un vain respect pour eux! Pour moi, que touche peu cet honneur chimérique, J'appelle à ma raison d'un joug si tyrannique. Me venger & régner, voilà mes souverains: Tout le reste pour moi n'a que des titres vains. Le foin de m'élever est le seul qui me guide, Sans que rien, sur ce point, m'arrête ou m'intimide. Il n'est loix ni sermens qui puissent retenir Un cœur débarrassé du soin de l'avenir. A peine eus-je connu le prix d'une couronne, Que mes yeux éblouis dévorèrent le Trône; Et mon cœur, dépouillant toute autre passion, Fit son premier ferment à son ambition. De froids remords voudroient en vain y mettre obstacle, Je ne consulte plus que ce superbe Oracle;

Un cœur comme le mien est au-dessus des Loix.

La crainte sit les Dieux, l'audace a fait les Rois.

Le moment est venu qu'il faut que son courage

Affranchisse Artaban d'un indigne esclavage.

Ce Darius si grand, qui cause ta frayeur,

Deviendra le premier objet de ma fureur.

Je prétends que dans peu la Perse, qui l'adore,

Autant qu'il lui sut cher, le déteste & l'abhorre.

Mais Xerxès vient à nous: attends, pour me quitter,

Que je sache quels soins le peuvent agiter.

## SCÈNE II.

## XERXĖS, ARTABAN, TISSAPHERNE,

#### ARTABAN.

Dans un jour où Xerxès dispose de l'Empire, Où son choix donne un maître à tout ce qui respire, Quel malheur imprévu, quel déplaisir si prompt De ce Monarque heureux peut obscurcir le front?

#### XERXÈS.

Quel jour! Quel triste jour! Et que viens-je de faire? Pourquoi t'ai-je écouté sur un choix téméraire?

#### ARTABAN.

Seigneur, qui peut causer ce repentir soudain?

#### XERXÈS.

Juge toi-même, ami, si je m'allarme en vain.
Tu sais, par une loi des Perses révérée,
Que tant d'événemens n'ont que trop consacrée,
Qu'un Prince désigné pour régner en ces lieux,
Du moment qu'il obtient ce titre glorieux,
Peut du Roi qui le nomme exiger une grâce,
A laquelle, sans choix, il faut qu'il satisfasse.
Artaxerce, mon sils, trop instruit de ses droits,
Vient de m'en imposer les tyranniques loix.
Il prétend, dès ce jour, obtenir de son père,
Le seul bien que ma main réservoit à son frère;
ll exige, en un mot, la Princesse Amestris,
Des exploits d'un Héros unique & digne prix.

#### ARTABAN.

Quoi! Seigneur, Darius oseroit y prétendre?

#### XERXÈS.

Jamais, si je l'en crois, amour ne sut plus tendre. Je vais te découvrir un funeste secret, Qu'à ta sidélité je cachois à regret: Darius, autresois, soupira pour Barsine.

ARTABAN.

Pour ma fille!

#### XERXÈS.

Je sais quelle est son origine, Ami; mais je craignis, s'il s'allioit à toi, Qu'il ne s'en fît un jour un appui contre moi, Contre un fils qui m'est cher: enfin, dès leur naissance, Je combattis ses feux de toute ma puissance. Je priai, menaçai; je fis plus, je feignis Que j'étois devenu le rival de mon fils; A la fin, je forçai son amour à se taire, Et le contraignis même à t'en faire un mystère. Je fis venir alors la Princesse Amestris: A fon aspect charmant mon fils parut surpris. Soit qu'en effet son cœur brûlât pour la Princesse. Ou qu'il crût à ce prix regagner ma tendresse, Soit qu'il fût rebuté d'un amour malheureux, Je crus voir Darius brûler de nouveaux feux. D'un si juste penchant bien loin de le distraire, J'offris à son amour la fille de mon frère: Mais de Barsine encor respectant les attraits, Ses feux furent toujours inconnus & fecrets; Artaxerce, lui-même, en ce moment ignore Qu'Amestris soit l'objet que Darius adore. Enfin, d'un prompt hymen je flattai son ardeur, Si de nos ennemis il revenoit vainqueur. Il en triomphe; & moi, pour toute récompense, Après l'avoir privé des droits de sa naissance,

Je lui ravis encor le prix de sa valeur! Qui pourra triompher de sa juste fureur? Tu vois de quels foucis mon âme est accablée; Calme par tes conseils l'effroi qui l'a troublée. (Tissapherne fort.)

## SCÈNE III. XERXÈS, ARTABAN.

#### ARTABAN.

Quels conseils vous donner, Seigneur, lorsque les loix Sont le plus ferme appui de la grandeur des Rois? Respectez un pouvoir au-dessus de tout autre, Si vous voulez, Seigneur, qu'on respecte le vôtre. Si Darius se plaint, qu'il s'en prenne à la loi, Qui seule vous contraint à lui manquer de foi.

#### XERXÈS.

Quand il pourroit céder à cette loi suprême, Amestris voudra-t-elle y souscrire de même? Elle aime Darius.

#### ARTABAN.

Eh bien! feignez, Seigneur, Que Darius retourne à sa première ardeur;

Qu'épris

Qu'épris plus que jamais il revient à ma fille. A vos moindres desseins je livre ma famille; Disposez-en, Seigneur; dûr Barsine, en ce jour, Devenir le jouet d'une envieuse Cour. Pour prévenir les maux qui vous glacent de crainte, On peut, sans s'abbaisser, aller jusqu'à la feinte. Arsace est dans ces lieux; forcez-le à déclarer, Pour ce nouvel hymen, qu'il vient tout préparer; Que, sûr de votre aveu, Darius qui l'envoie A l'amour de Barsine est tout entier en proie. Dès qu'Amestris croira qu'épris de nouveaux feux, Ce Prince porte ailleurs ses desseins & ses vœux, Vous la verrez bientôt, à vos loix moins rebelle, Prévenir d'elle-même un Amant infidèle. Enfin, si ce projet ne peut vous réussir, Contre de vains remords il faut vous endurcir, Détruire ce rival de la grandeur suprême, Peut-être dans ces lieux plus puissant que vous-même, Dans le fond de fon cœur de votre rang jaloux; Apprendre à vos sujets à n'adorer que vous, Sacrifier ce fils trop chéri de la Perse, Et forcer son amante à l'hymen d'Artaxerce.



## SCÈNE IV.

TISSAPHERNE, XERXÈS, ARTABAN.

TISSAPHERNE, à Xernès.

Mérodate, Seigneur, demande à vous parler.

XERXÈS.

Qu'il entre.

## SCÈNE V.

XERXÈS, ARTABAN, TISSAPHERNE, MÉRODATE.

XERXÈS, à part.

A Son aspect que je me sens troubler!

Mérodate, quel soin peut ici te conduire?

MÉRODATE.

Du retour d'un Héros chargé de vous instruire?...

XERXÈS.

Quoi! Darius?...

#### MÉRODATE.

Seigneur, avant la fin du jour, Ce fils victorieux va paroître à la Cour. Pour ne point retarder une si juste envie, Permettez....

#### XERXÈS.

Non, demeure, il y va de ta vie. Tissapherne, prends soin d'écarter du Palais Ce témoin qui pourroit traverser nos projets.

## SCÈNE VI.

## XERXES, ARTABAN.

#### XERXÈS.

Pour toi, cher Artaban, si ton devoir sidèle
Fit jamais éclater ton respect & ton zèle,
Dans ce moment fatal ne m'abandonne pas;
Au-devant de mon sils précipite tes pas,
Offre-lui de ma part & l'Egypte & Barsine;
Fais-lui valoir ce prix que son Roi lui destine;
Mais qu'il se garde bien de paroître à mes yeux.
Dis-lui qu'il est perdu, s'il se montre en ces lieux.
A ce Prince, sur-tout, sais un prosond mystère
Du rang où mon amour vient d'élever son frère.

Va, cours, tandis qu'ici femant mille foupçons, De tes fages confeils je suivrai les leçons. Pour en hâter l'effet, qu'on cherche la Princesse.

## SCÈNE VII.

XERXÈS, seul.

O Tor! Dieu de la Perfe, à qui feul je m'adresse, Soleil! daigne éclairer mon cœur & mes desseins, Et préserver ces lieux des malheurs que je crains! Pardonne-moi, du moins, un honteux arrissce Dont mon cœur en secret déteste l'injustice. Tu vois combien ce cœur, de remords agité, Regrette de descendre à cette indignité. Mais Artaxerce vient.

## S C È N E VIII. ARTAXERCE, XERXÈS.

XERXÈS, à part.

CIEL! dans mon trouble extrême,

Ne pourrai-je jouir un moment de moi-même?

(haut.)

Ah! mon fils, laissez-moi; pourquoi me cherchez-vous?

#### ARTAXERCE.

Dût ssur ce fils tremblant tomber votre courroux, Je nee puis résister à mon imparience; Chaque pas, chaque instant aigrit ma désiance. A d'imjustes soupçons Xerxès abandonné Se respentiroit-il de m'avoir couronné? A peine ses bontés m'élèvent à l'Empire, Que son cœur inquiet en gémit, en soupire. Privez-moi pour jamais d'un rang si glorieux, Et mie rendez, Seigneur, un bien plus précieux; Rendlez-moi ces bontés & cet amour de père, Qu'à tout autre bienfait Artaxerce présère. Maiss quelle est mon erreur! Plût au Ciel que mon Roi Ne fîit que soupçonner mon respect & ma foi! J'aurcois bientôt calmé le fouci qui m'accable. Que je crains bien plutôt qu'Amestris trop aimable, Avec: une beauté qui l'égale à nos Dieux, N'ait peut-être trouvé grâce devant vos yeux! Car enfin, indigné de l'ardeur qui me presse, Je voius ai vu frémir au nom de la Princesse. Seigmeur, que ce filence irrite encor mes maux!

#### XERXÈS.

Sans vous inquiéter du nom de vos rivaux, Ne vous suffit-il pas qu'à son devoir soumise Amesstris à vos vœux soit désormais acquise? Elle ne dépend plus ni d'elle ni de moi; Son fort est dans vos mains, je vous ai fait son Roi. Je vous crois cependant l'âme trop généreuse; Pour vouloir abuser d'une loi rigoureuse. Consultez Amestris; elle mérite bien Que votre cœur soumis attende tout du sien. Si je l'aimois, du moins, j'en userois de même, Et c'est ainsi qu'on doit disputer ce qu'on aime. Voyez-la, j'y consens, c'est vous en dire assez.

#### ARTAXERCE.

Non, Seigneur....

#### XERXÈS.

C'en est trop: allez, & me laissez. (Artaxerce fort.)

## SCÈNE IX.

XERXÈS, seul.

Que pour un fils si cher ma pitié s'intéresse!

## SCENEX.

### AMESTRIS, XERXÈS.

XERXES, bas.

LAA Princesse paroît. Que de pleurs vont couler!
Qu'ài'à son aspect mon cœur commence à se troubler!
(H haut.)

Madadame, quelqu'amour qui puisse vous séduire, D'urun secret, sur ce point, j'ai voulu vous instruire. L'ororgueilleux Darius, dépouillé de ses droits, N'a pa plus rien à prétendre au rang de Roi des Rois. Artataxerce aujourd'hui, paré de ce grand titre, Du si sort de l'Univers est devenu l'arbitre. Je vevois à ce discours votre cœur s'émouvoir: Maiais d'un prosond respect écoutez le devoir; Et de quelque douleur que vous soyez atteinte, J'intnterdis à vos seux le reproche & la plainte. Sur-st-tout, si Darius vous est cher aujourd'hui, Cachchez-lui des secrets qui ne sont pas pour lui.

#### AMESTRISI

Ah!1! Seigneur, pardonnez au transport qui m'agite. En u vain à mon amour la plainte est interdite; Aprorès le coup affreux dont vous frappez mon cœur, Rien ne peut plus ici contraindre ma douleur; Qu'elle éclate à vos yeux cette douleur mortelle, A qui vous imposez une loi si cruelle. Juste Ciel! se peur-il qu'un fils victorieux, Votre image, ou plutôt l'image de nos Dieux, Soit privé par vous feul de l'honneur de prétendre A ces mêmes États qu'il fait si bien défendre? Pardonnez, je sais bien qu'il ne m'est pas permis De prononcer, Seigneur, entre vous & vos fils: Mais, si jamais des Dieux la majesté suprême Prenant soin sur un front de s'empreindre elle-même; Si l'éclat des vertus, la gloire des hauts faits, Le besoin de l'Empire & les vœux des Sujets; En un mot, si jamais la valeur, la naissance Furent des droits, Seigneur, pour la toute-puissance, Qui mieux a mérité ce haut degré d'honneur Que celui qu'on en prive avec tant de rigueur? Je vois de mes discours que votre cœur s'offense: Mais, Seigneur, d'un Héros j'entreprends la défense. Il a tant fait pour vous, que Xerxès aujourd'hui Ne doit pas s'offenser que je parle pour lui: Heurense si l'Amour instruisoit la Nature A le dédommager d'une cruelle injure,

#### XERXÈS.

D'un choix qui pour ce fils vous semble injurieux, Madame, je ne dois rendre compte qu'aux Dieux:

Quannd je ne tiendrois pas de la grandeur suprême
Le ddroit de disposer du sacré Diadême,
Ma volonté sussit pour établir des loix;
Et la a terre, en tremblant, doit souscrite à mon choix.
Et suir quoi jugez-vous que le Prince Artaxerce
Soit s si peu digne encor de régner sur la Perse?
Daririus, je l'avoue, a quelques faits de plus;
Maisis son frère a mon cœur, & n'est pas sans vertus.
Il sanit aimer du moins, & c'est vous qu'il adore.

#### AMESTRIS.

Dieuux! Qu'est-ce que j'entends?

#### XERXES.

Ce n'est pas tout encore;

A foon auguste hymen il faut vous préparet, Et jee me suis chargé de vous le déclarer.

#### AMESTRIS.

Moi i, Seigneur?

#### XERXÈS.

Oui, Madame : il vous a demandée; La ldoi veut qu'à fes feux vous foyez accordée. Vouus favez ce qu'impose une si dure loi.

#### AMESTRIS.

Ainsissi, fans mon aveu, l'on dispose de moi; On ddispense à son gré la grandeur souveraine. La parole des Rois n'est plus qu'une ombre vaine. Frein par qui les Tyrans sont même retenus, Sermens facrés des Rois, qu'êtes-vous devenus? Quoi, Seigneur! Artaxerce à mon hymen aspire, Peu content de priver Darius de l'Empire; Et c'est vous qui, pour prix de tant d'exploits sameux, Accablez de ces coups un fils si généreux! Mais, Seigneur, c'est en vain qu'à vos ordres suprêmes, Vous joignez une loi qui commande aux Rois mêmes. Je n'ai pas oublié qu'au plus grand des Héros Vous promîtes ma main pour prix de ses travaux. Vous reçûtes ma foi pour le don de la sienne; La mort, la seule mort peut lui ravir la mienne. Il n'est loi ni pouvoir que je craigne en ces lieux. Les promesses des Rois sont des décrets des Dieux. Ainsi, dans quelque rang qu'Artaxerce puisse être, Darius de ma main sera toujours le maître. Tout malheureux qu'il est, dépouillé, sans appui, Jamais de tant d'amour je ne brûlai pour lui. Hier sur ses vertus il fondoit sa victoire: Mais aujourd'hui, Seigneur, il y va de ma gloire; Et plus vous ravissez d'États à ce Vainqueur, Plus l'Amour indigné le couronne en mon cœur. Eh! plût aux Dieux, Seigneur, lorsque tout l'abandonne, Pouvoir lui tenir lieu de père & de couronne!

XERXÈS.

Que sert de vous flatter sur ce que j'ai promis,

Quand la loi me dégage envers vous & mon fils? Aimsi, sans vous parer d'une vaine constance, Mérritez mes bontés par votre obéissance, Et ccraignez qu'Amestris, avant la fin du jour, Ne déteste peut-être & l'Amant & l'Amour. Queel que soit Darius, Madame, je souhaite Qu'il puisse mériter une ardeur si parfaite. Je me sais cependant si ce Héros fameux, Pour qui vous témoignez des soins si généreux, Est ssi digne en effet des transports de votre âme. Eh!! quel garant si sûr avez-vous de sa flamme? Pouir fixer un Amant, quels que soient vos attraits, Peut-être qu'en ces lieux il est d'autres objets Quii pourroient bien encor partager sa tendresse. Je me dis rien de plus, Madame; je vous laisse, Sûr de vous voir bientôt m'obéir sans regret.

## SCÈNEXI.

AMESTRIS, seule.

Juste Ciel! Quel est donc ce terrible secret? Quel orage nouveau contre moi se prépare? Quelle horreur tout-à-coup de mon âme s'empare! Je me sens accabler de trouble & de douleurs; Et, malgré ma fierté, je sens couler mes pleurs. Quoi! Ce Héros, l'objet d'une slamme si belle, Ce lDarius si cher seroit un insidèle!

Malheureuse Amestris, voilà donc ce retour Pour qui de tant de vœux j'importunois l'Amour! Quoi! tandis que pour lui ma folle ardeur éclate, Une autre à ses attraits soumet son âme ingrate! Lui que j'ai toujours cru si grand, si généreux, Que l'Amour me peignoit au-dessus de mes vœux, Que j'égalois aux Dieux dans mon âme infensée, Trahit donc tant d'amour! Ah! mortelle pensée! Mais que dis-je? Où mon cœur va-t-il s'abandonner? Et sur la foi de qui l'osé-je soupconner? Sur la foi d'un cruel qui cherche à me surprendre; Qu'à des détours plus bas on vit cent fois descendre. Darius me trahir! Je ne le puis penser; Le croire un feul moment, ce seroit l'offenser. Non, le Ciel ne fit pas un cœur si magnanime, Pour le laisser souiller de parjure & de crime. Cependant Mérodate a paru dans ces lieux, Sans nul empressement de s'offrir à mes yeux. Tout parle du Héros où mon cœur s'intéresse, Mais rien ne m'entretient ici de sa tendresse. D'où peut naître l'effroi dont je me sens saisir? Ah! d'un mortel foupçon courons nous éclaircir; Mourir pour Darius, si ma gloire l'ordonne, Ou punir sans regret l'ingrat, s'il m'abandonne; Et, quelqu'affreux tourment qu'il en coûte à mon cœur, Mesurer ma vengeance au poids de ma douleur. Fin du premier Acte.

## ACTE II.

# SCÈNE PREMIÈRE. BARSINE, ARSACE, CLÉONE.

#### BARSINE.

Q u' u n si rare bonheur, si j'osois vous en croire, Aturoit de quoi slatter mes desirs & ma gloire!

Mais je ne puis penser qu'une si vive ardeur

Pruisse encor pour Barsine occuper ce grand cœur,

Ni que de tant d'exploits que l'Univers admire,

Ma main soit le seul prix où Darius aspire.

Ett de ce même hymen, si doux à mes souhaits,

X'erxès vient, dites-vous, d'ordonner les apprêts?

Alrsace, à tant d'honneurs aurois-je osé prétendre?

#### ARSACE.

C'est par ordre du Roi que je viens vous l'apprendre. L'ui-même en un moment vous en instruira mieux; Ce Prince va bientôt se montrer en ces lieux.



# SCÈNE II. BARSINE, CLÉONE.

#### BARSINE.

. Qu'A cet espoir flatteur j'ai de peine à me rendre!

#### CLÉONE.

Madame, qu'a-t-il donc qui doive vous surprendre? A quels charmes plus grands un Héros si fameux Pouvoit-il espérer d'offrir jamais ses vœux?

#### BARSINE.

Cléone, la beauté, quelqu'amour qu'elle inspire, Ne fait pas sur les cœurs notre plus sûr empire; Pour en fixer les vœux, il est d'autres attraits, Malgré tout son éclat, plus doux & plus parfaits: C'est d'un amour constant la vertu qui décide, Et non la beauté seule avec un cœur perside. Et tu veux que le mien, méprisé sur l'écueil Où l'a précipité son téméraire orgueil, Puisse croire un moment que Darius m'adore! Il faudroit que son cœur pût m'estimer encore, Que le mien plus sidèle eût sait tout son bonheur De l'honneur d'asservir cet illustre vainqueur:

Mais le frivole éclat qui fort du Diadême M'a fait porter mes vœux jusqu'à Xerxès lui-même; Surt quelques soins légers qu'il faisoit éclater, Mon cœur d'un vain espoir crut pouvoit se flatter. En vain à ce desir, qui séduisoit mon âme, Dairius opposoit ses vertus & sa flamme; Tout aimable qu'il est, dans l'ardeur de régner, Mas folle ambition me le fit dédaigner. Jugge, après cet aveu, si son retour m'accable; Et plus il fait pour moi, plus je deviens coupable. Prince trop généreux, quel malheur te poursuit! Lorfque je puis t'aimer, d'un vain espoir séduit, A cde vaines grandeurs mon cœur te facrifie; Quiand je t'aime en effet, tout veut que je te fuie. Masis si je puis jamais disposer de ta foi.... J'emtends du bruit. On vient.



## SCÈNE III.

XERXÈS, BARSINE, TISSAPHERNE, CLÉONE.

BARSINE, à part.

Just E Ciel! C'est le Roi.

#### XERXÈS.

Madame, en ce moment, Arface a dû vous dire Quel est l'heureux hymen où Darius aspire. Mon cœur en fit long-temps ses desirs les plus doux; Mais les ans m'ont ravi le bonheur d'être à vous. Plus digne de jouir d'un si rare avantage, Souffrez que Darius répare cet outrage, Et que par votre main Xerxès puisse aujourd'hui Du prix de ses exploits s'acquitter envers lui. Dans les murs de Memphis où vous irez l'attendre, Par mon ordre bientôt Darius doit se rendre. Allez; puisse le Ciel, au gré de mes souhaits, Vous y faire un bonheur digne de vos attraits! Daignez-en quelquefois employer la puissance, Pour retenir mon fils dans mon obéissance. Fixez de ses desirs le cours ambitieux; Et s'il ôfoit jamais....

SCÈNE IV.

## SCÈNE IV.

## XERXÈS, DARIUS, BARSINE, TISSAPHERNE, CLÉONE.

XERXÈS, à part.

Que vois-je, justes Dieux!

Enfin, libre des foins que m'imposoit la guerre, Je puis à vos genoux, Monarque de la terre, Faire éclater d'un fils la joie & le respect. Qu'il m'est doux....

#### XERXÈS.

Porte ailleurs ton hommage suspect; Et, loin de me vanter le respect qui te guide, A ma juste sureur dérobe-toi, perside. Eh! comment ôses-tu te montrer à mes yeux? Quel ordre de ma part te rappelle en ces lieux?

#### DARIUS.

Et depuis quand, Seigneur, indigne d'y paroître....

#### XERXÈS.

Depuis qu'à mes regards tu n'offres plus qu'un traître,

Tome II.

H

Que mes ordres sacrés ne peuvent retenir,

Et que tout mon courroux ne peut assez punir.

Mais, malgré tes complots, & malgré ton audace,

Avant qu'ici du jour la lumière s'esface,

Malgré les soins de ceux qui m'ont osé trahir,

Je te forcerai bien, perside, à m'obéir.

(Il sort; Tissapherne le suit.)

## SCÈNE V.

## DARIUS, BARSINE, CLÉONE.

#### DARIUS.

Quels discours! Quels transports! Et que viens-je d'entendre?

O Ciel! à cet accueil aurois-je dû m'attendre?

Et depuis quand, chargé de noms injurieux,

Darius n'est-il plus qu'un objet odieux,

Madame; & quel est donc ce funeste mystère?

Déplorable jouet des caprices d'un père,

Oferois-je un moment, à l'objet de ses vœux,

Consier la douleur d'un Prince malheureux?

Quel que soit mon destin, vous pouvez me l'apprendre.

Je ne veux que savoir, je ne crains point d'entendre.

Vous vous taisez! O Ciel! à l'exemple du Roi,

Tous les cœurs aujourd'hui font-ils glacés pour moi? Hé quoi! Barsine aussi contre moi se déclare!

#### BARSINE.

Non; je sais mieux le prix d'une vertu si rare. Croyez, si je règnois sur le cœur de Xerxès, Que son amour pour vous iroit jusqu'à l'excès; Que du moins à mes yeux, d'un odieux caprice, Vous n'auriez pas, Seigneur, éprouvé l'injustice; Et qu'enfin, si son cœur se régloit sur le mien, Darius même aux Dieux pourroit n'envier rien. Interdite & confuse encor plus que vous-même, Je ne puis revenir de ma surprise extrême. Tout confond à tel point mon esprit éperdu, Que je ne sais, Seigneur, si j'ai bien entendu; Car enfin, ce Xerxès, si fier & si terrible, Jamais à nos desirs n'a paru si sensible. Hélas! si vous saviez de quel espoir flatteur En ce même moment il remplissoit mon cœur! De la part d'un Héros chéri de la Victoire, Aimable, généreux & tout brillant de gloire, Il venoit m'assurer d'une constante foi. Ah! qu'un retour si tendre auroit d'attraits pour moi! Si ce même Héros, sensible à mes allarmes, Touché de mes remords, attendri par mes larmes; Si Darius enfin , l'objet de tant d'ardeur, De mes premiers dédains oubliant la rigueur,

Daignoit en ce moment me confirmer lui-même, Qu'on ne m'abuse point, quand on me dit qu'il m'aime! Mon cœur, toujours tremblant sur un espoir si doux, Ne veut tenir, Seigneur, cet aveu que de vous. Quoi! vous baissez les yeux! Dieux! quel affreux silence! Qu'ai-je dit? Où m'emporte une vaine espérance?

#### DARIUS.

Quelle fureur nouvelle, agitant tous les cœurs, A donc pu les remplir de si tristes erreurs? Ai-je bien entendu, Barsine? Est-ce vous-même Qui méprisez pour moi l'éclat du Diadême? Vous qui de tant d'amour dédaignant les transports...

#### BARSINE.

Ah! ne redoublez point ma honte & mes remords.'
Cessez de rappeller des injures passées
Que mes larmes, Seigneur, n'ont que trop essacées.
Mais vous, qui m'accablez d'un reproche odieux,
Sans daigner seulement tourner sur moi les yeux,
Parlez: méritez-vous mon amour ou ma haîne?
Le Roi m'abuse-t-il d'une espérance vaine?
Comme il me l'a promis, serez-vous mon époux?
Dois-je ensin vous aimer, ou me venger de vous?

#### DARIUS.

Grands Dieux! ce que j'ai vu, ce que je viens d'entendre Pouvoit-il se prévoir, & peut-il se comprendre?

Chaque mot, chaque instant redouble mon effroi. Ah! quel aveu, Madame, exigez-vous de moi? Peu digne de vos feux & de votre vengeance, Pourquoi me forcez-vous à vous faire une offense? Mais je fus trop long-temps foumis à vos attraits, Pour vouloir vous tromper par d'indignes fecrets; Darius, ennemi d'une injuste contrainte, Ne sait point en esclave appuyer une feinte. Contre un fils malheureux Xerxès peut éclater; Mais, si de notre hymen il a pu vous flatter, Madame, il vous a fait une mortelle injure; Il ne peut nous unir fans devenir parjure. Lui-même, à mon départ, confident d'autres feux, Des fermens les plus faints a scellé tous mes vœux. Enfin, c'est Amestris pour qui mon cœur soupire, Qui daigna m'accepter fortant de votre empire....

## SCÈNE VI.

AMESTRIS, PHÉNICE, DARIUS, BARSINE, CLÉONE.

#### DARIUS.

BARSINE, bas à Darius.

Ah! c'en est trop, cruel: je te laisse en ces lieux

Signaler de tes foins l'inconftance fatale.

Cependant tremble, ingrat; je connois ma rivale.

( Elle fort; Cléone la fuit.)

## SCÈNE VII.

### DARIUS, AMESTRIS, PHÉNICE.

#### DARIUS.

Quo 1! Madame, c'est vous! Et le Ciel irrité Me laisse encor jouir de ma sélicité! Que mon cœur est touché! Qu'une si chère vue Calme le désespoir de mon âme éperdue! Malgré tous mes malheurs.... Mais, qu'est-ce que je voi?

#### AMESTRIS.

On disoit qu'en ces lieux je trouverois le Roi; Le dessein de l'y voir est le seul qui me guide, Et non l'indigne soin d'y chercher un perside.

#### DARIUS.

Moi, perfide! Qui? moi! Dieux! qu'est-ce que j'entends?

#### AMESTRIS.

Cesse de feindre, ingrat; tes vœux seront contens:

Mais n'attends pas ici que j'éclate en injures;

Je laisse aux Dieux le soin de punir les parjures.

Va, cours où te rappelle un plus doux entretien, Et fonge pour jamais à renoncer au mien.

## SCÈNE VIII.

DARIUS, feul.

O Mort, des malheureux triste & chère espérance, J'implore désormais ta funeste assistance. J'éprouve en ces momens, si douloureux pour moi, Des tourmens plus cruels & plus affreux que toi. Dieux, qui semblez vous faire une loi rigoureuse De rendre la vertu pesante & malheureuse; Qui, la foudre à la main, l'essrayez parmi nous, Pour ne nous rien laisser qui nous égale à vous, Contentez-vous d'avoir presqu'ébransé la mienne; Soussez qu'un faint respect dans mon cœur la retienne; Que je puisse du moins, malgré tout mon courroux, D'un reste de vertu vous rendre encor jaloux.



## S C È N E I X. DARIUS, ARTAXERCE.

#### ARTAXERCE.

E NFIN le Ciel, fensible aux souhaits d'Artaxerce, Nous ramène un Héros adoré de la Perse, Le plus grand des mortels & le plus généreux.

#### DARIUS.

Mais de tous les mortels, Ciel! le plus malheureux. O mon cher Artaxerce, est-ce vous que j'embrasse? Venez-vous partager mes maux & ma disgrâce? Si vous saviez quel prix on gardoit à ma foi!

#### ARTAXERCE.

De vos regrets, Seigneur, confident malgré moi, J'en ai le cœur frappé des plus rudes atteintes. Que je crains d'avoir part à de si justes plaintes!

#### DARIUS.

Vous, mon frère? Eh! pourquoi vous confondrois-je, hélas!

Avec tant de vertus, parmi des cœurs ingrats? J'éprouverai long-temps une injuste colère, Avant que je me plaigne un moment de mon frère; Trop heureux que le fort m'ait laissé la douceur De pouvoir dans son sein déposer ma douleur! Quelqu'amour que pour vous fasse éclater mon père, Il ne m'en rendra pas notre amitié moins chère. Si je jouis jamais du pouvoir souverain, Vous verrez si mon cœur vous la juroit en vain.

#### ARTAXERCE.

Ah! Seigneur, je vois bien que Darius ignore Toute l'horreur des maux qui l'attendent encore. Je me reprocherois de laisser son grand cœur Plus long-temps le jouet d'une funeste erreur. C'est trop de vos bontés vous-même être victime, Il faut vous découvrir la main qui vous opprime. Et quelle main, grands Dieux! mais qui, sans le vouloir, De toutes vos vertus vous a ravi l'espoir. Coupable feulement par mon obéissance, Ne me soupçonnez pas d'avoir part à l'offense; Croyez que, malgré moi, l'on vous prive d'un rang Où vous plaçoient mes vœux encor plus que le sang; Croyez qu'en me parant de la grandeur suprême, Xerxès n'a sur son choix consulté que lui-même, Et qu'enfin je ne veux fouscrire aux dons du Roi Qu'autant que vous voudrez en jouir avec moi.

#### DARIUS.

Content par ma valeur d'en être jugé digne, Je renonce sans peine à cet honneur insigne; Et, si je suis touché de quelque déplaisir, C'est de voir que mon frère ait osé s'en faisir, Soussirir que l'on me sît une mortelle injure. Et vous ne voulez pas que mon cœur en murmure? Malheureux que je suis! faut-il, en même jour, Voir s'armer contre moi la Nature & l'Amour; Et me voir, par des mains qui me surent si chères, Arracher sans honneur du Trône de mes pères? O Sort, pour m'accabler te reste-t-il des traits?

#### ARTAXERCE.

Ah! daignez par pitié, m'épargner ces regrets.

#### DARIUS.

Eh! pourquoi voulez-vous que je m'en prive encore, Lorsque tout me trahit, quand on me déshonore; Lorsqu'au lieu des bienfaits que j'avois mérités, Je me vois accabler de mille indignités; Lorsqu'un père cruel ôse, avec perfidie, Sous des prétextes vains m'éloigner de l'Asie, Troubler des Nations qui ne l'offensoient pas, Bien moins dans le dessein d'aggrandir ses États, Que pour me dépouiller avec plus d'assurance D'un sceptre dont mon bras est l'unique désense; D'autant plus irrité qu'à tout autre que vous J'aurois déjà ravi l'espoir d'un bien si doux; Mais d'autant plus contraint dans ma fureur extrême,

Que je ne puis frapper sans me percer moi-même? Je ne m'étonne plus de voir de toutes parts Mes amis éviter jusques à mes regards; Une Amante en courroux me traiter d'infidèle: Un Prince sans États n'étoit plus digne d'elle. Pour vous, je l'avoûrai, que parmi mes ingrats, Après ce que je sens, je ne vous comptois pas. Cruel! en dépouillant mon front du Diadême, Il ne vous reste plus qu'à m'ôter ce que j'aime. Libre de l'obtenir d'une superbe loi, Que ne m'arrachez-vous & son cœur & sa foi?

#### ARTAXERCE.

Eh! comment voulez-vous que je vous la ravisse? Voyez de vos soupçons jusqu'où va l'injustice! Je vous l'ai déjà dit, croyez que malgré moi Je souscris aux bontés dont m'honore le Roi, Que par mon malheur seul je vous ravis l'Empire. Ah! Seigneur, ce n'est pas au Trône que j'aspire, Mais ce n'est pas non plus à l'objet de vos vœux; Je sais trop respecter vos desirs & vos seux. Je sais que votre cœur soupire pour Barsine, Qu'avec l'Égypte encor le Roi vous la destine. Ce n'est pas que l'objet dont mon cœur est charmé Mérite moins, Seigneur, la gloire d'être aimé. Ce jour doit éclairer notre auguste hyménée; Daignez ne point troubler cette heureuse journée.

Sans offenser l'ardeur dont vous êtes épris, Je crois, Seigneur, pouvoir vous nommer Amestris.

#### DARIUS.

Dieux cruels, jouissez du transport qui m'anime!
C'en est fait, je sens bien que j'ai besoin d'un crime.
Perside, plus que tous contre moi conjuré,
Je puis donc désormais vous hair à mon gré!
O Ciel! lorsque je crois, dans mon malheur extrême,
Pouvoir du moins compter sur un frère que j'aime,
Je viens, en imprudent, consier ma douleur
Au fatal ennemi qui me perce le cœur!

#### ARTAXERCE.

Ah! c'est trop m'allarmer: expliquez-vous, de grâce.
D'un si dur entretien mon amitié se lasse.
Ou calmez les transports d'un injuste courroux,
Ou, si vous vous plaignez, du moins expliquez-vous.

#### DARIUS.

Avec ce fer, qui fait le destin de la Perse,
Je suis prêt, s'il le veut, d'éclaircir Artaxerce.
S'il est, autant que moi, blessé de vains discours,
Voilà le sûr moyen d'en terminer le cours;
De l'Amour outragé c'est l'interprète unique.
Entre rivaux, du moins, c'est ainsi qu'on s'explique.
Tant que vous oferez vous déclarer le mien,
N'attendez pas de moi de plus doux entretien.

#### ARTAXERCE.

Vous, mon rival? ô Ciel!

#### DARIUS.

Mais un rival à craindre.

#### ARTAXERCE.

Hélas! que je vous plains!

#### DARIUS.

Je ne fuis point à plaindre. Plaindre un Amant trahi, c'est s'avouer heureux. La pitié d'un rival n'est pas ce que je veux;

Ainsi que mon amour, ma fierté la dédaigne; Qui ne veut que haïr ne veut pas qu'on le plaigne. Ce seroit sans danger faire des malheureux,

Dès qu'il leur suffiroit qu'on s'attendrît pour eux. Pour moi, qui vois le but d'une pitié si vaine,

Je ne veux plus de vous que fureur & que haîne.

L'Amour, qui vous attache à l'objet de mes vœux, Du fang qui nous unit a rompu tous les nœuds.

Dans l'état où je suis, opprimé par un père, Méprisé d'une amante, & trahi par un frère, Plus de leur amitié les soins me furent doux,

Et plus leur persidie excite mon courroux.

#### ARTAXERCE.

Je pardonne aux malheurs dont le fort vous accable

Un transport que l'amour rend encor moins coupable; Et, plus vous m'outragez, plus je sens ma pitié D'un oubli généreux flatter mon amitié. Qu'à mon exemple ici Darius se souvienne Q'Artaxerce n'est pas indigne de la sienne; Mais, s'il veut l'oublier, en s'adressant à moi, Qu'il apprenne du moins qu'il s'adresse à son Roi!

#### DARIUS.

Vous, ingrat, vous, mon Roi! Quelle audace est la vôtre! Songez.....

## SCÈNE X.

# DARIUS, ARTAXERCE, ARTABAN, TISSAPHERNE.

#### ARTABAN.

Seigneurs, Xerxès vous mande l'un & l'autre.

#### ARTAXERCE.

Adieu, Prince; bientôt nous verrons, à ses yeux....

#### DARIUS.

Qui de nous méritoit de régner en ces lieux. (Artaxerce fort.)

## SCÈNE XI.

## DARIUS, ARTABAN, TISSAPHERNE.

DARIUS, à Artaban.

Pour vous, qui déformais, soigneux de me déplaire, N'offrez à mes regards qu'un sujet téméraire; Qui dans un soible cœur, par vos conseils séduir, M'avez de mes exploits enlevé tout le fruir; Ensin, qui, n'écoutant qu'un orgueil qui me brave, De Roi que j'étois né n'avez fait qu'un Esclave; Si les Dieux & les Loix ne vous retiennent pas, Indigne Favori, craignez du moins mon bras.

( Il fort. )

# SCÈNE XII.

# ARTABAN, TISSAPHERNE.

#### ARTABAN.

D'UNE vaine fureur je crains peu la menace; Va, je faurai bientôt réprimer ton audace.

#### TISSAPHERNE.

Ah! Seigneur, que pour vous aujourd'hui j'ai tremblé! Du courroux de Xerxès je fuis encor troublé.

#### ARTABAN.

Peux-tu craindre pour moi la colère d'un Maître Tremblant d'avoir parlé, dès qu'il me voit paroître? Je n'ai pas dit un mot, que d'un si vain transport J'ai fait sur son fils seul retomber tout l'effort. Du chemin qu'il tenoit instruit par Mérodate, Je me suis, à sa vue, écarté de l'Euphrate; Résolu d'attirer ce Prince dans ces lieux. J'ai fait croire à Xerxès que cet ambitieux Avec tant de secret n'avoit caché sa route, Qu'avec quelque dessein de le trahir, sans doute. Rien n'est moins apparent; cependant, sans raison, Il a d'un vain rapport faisi tout le poison. Darius est perdu, si, pour sauver sa vie, Il n'arme en sa faveur la moitié de l'Asie. J'acheverai bientôt d'ébranler la vertu D'un cœur de ses malheurs plus aigri qu'abattu. Tu vois comme il me haît; mais, malgré sa colère, Je prétends, dès ce jour, le voir, contre son père, Revenir de lui-même implorer mon secours, A ceux qu'il outrageoit avoir enfin recours. Artaxerce le craint, son père le déteste; C'est où je les voulois, je me charge du reste.

Viens,

Viens, Tissapherne, viens, le moment est venu: Laissons agir un cœur qui n'est plus retenu; Courons où nous entraîne un espoir magnanime; Viens, je réponds de tout: il ne faut plus qu'un crime.

Fin du second Acte.

## ACTE III.

# SCÈNE PREMIÈRE. AMESTRIS, PHÉNICE.

#### AMESTRIS.

Non, je veux voir Xerxès; tu m'arrêtes en vain, Rien ne peut plus troubler un si juste dessein.

#### PHÉNICE.

Et quel soin si pressant à le voir vous invite?

#### AMESTRIS.

Le foin de contenter le transport qui m'agite, De me venger, du moins, Phénice, avec éclat, D'un Amant odieux, d'un traître, d'un ingrat.

#### PHÉNICE.

Sur quelques vains apprêts, Madame, ofez-vous croire Qu'un cœur qui fut toujours si sensible à la gloire, Après tant de sermens, ait pu sacrifier....

#### AMESTRIS.

Vois son empressement à se justifier.

Le perfide, enchanté d'une flamme nouvelle, Penfe-t-il feulement à ma douleur mortelle? Sait-il qu'il est d'ailleurs des cœurs infortunés. Aux plus affreux tourmens par lui feul condamnés? Hélas! tandis qu'ici ma douleur se signale, Peut-être que l'ingrat, aux pieds de ma rivale, Aux dépens de ma gloire accréditant sa foi, Rougit d'être accusé d'avoir brûlé pour moi. Pour mieux persuader, peut-être qu'à Barsine Il offre en ce moment la main qui m'assassine. Si son cœur à ce soin n'étoit abandonné, Ne suffiroit-il pas qu'il en fût soupçonné, Pour venir à mes pieds dissiper mes allarmes, Et m'offrir cette main pour essuyer mes larmes? Qu'un soin bien différent le soustrait à mes yeux! Le perfide, occupé d'un amour odieux, Ne songe qu'aux apprêts d'un funeste hyménée, Qui peut-être fera ma dernière journée. Que dis-je? Où ma douleur me va-t-elle engager?



# S C È N E I I. ARTAXERCE, AMESTRIS, PHÉNICE.

#### AMESTRIS.

ARTAXERCE paroît; fongeons à nous venger.
Puisqu'avec lui les Loix ordonnent que je règne,
Offrons-lui cette main qu'un parjure dédaigne,
Prositons du moment; peut-être que demain,
Malgré tout mon courroux, je le voudrois en vain.

#### ARTAXERCE.

Le rival d'un Héros si digne de vous plaire,
Un Prince que séduit un amour téméraire,
Qui vient, sans votre aveu, de le faire éclater,
Malgré le peu d'espoir dont il doit se flatter,
Sans crainte d'offenser les charmes qu'il adore,
Peut-il à vos regards se présenter encore,
Madame? Pardonnez; non, je n'ignore pas
Tout le devoir d'un cœur épris de vos appas:
Mais aurois-je voulu, sans vous offrir l'Empire,
Apprendre à l'Univers que pour vous je soupire?
N'osant vous faire entendre une timide voix,
J'ai fait parler pour moi l'autorité des Loix;

Non que, fier du haut rang dont on me favorise, A contraindre vos vœux mon amour s'autorise. Je ne voulois règner que pour me faire honneur D'en être plus soumis au choix de votre cœur; D'autant plus résolu de ne le pas contraindre, Que mon amour tremblant semble avoir tout à craindre; Que je vous vois déjà détourner, malgré vous, Des yeux accoutumés à des objets plus doux; Qu'ensin je ne vois rien qui ne me désespère. Que de maux, sans compter les vertus de mon frère!

#### AMESTRIS.

Seigneur, il me fut cher; je ne veux point nier Un feu que tant de gloire a dû justifier. Tant que l'ingrat n'a point trahi sa renommée, J'ai fait tout mon bonheur, Seigneur, d'en être aimée; Je le ferois encor, si lui-même aujourd'hui N'avoit forcé ma gloire à se venger de lui. Arrachez-moi, Seigneur, à ce penchant sunesse; J'y consens, vos vertus vous répondent du reste. Vous ne me verrez point opposer à vos seux Le triste souvenir d'un amour malheureux; Nul retour vers l'ingrat ne vous sera contraire, Moi-même j'instruirai votre amour à me plaire. Donnez-vous tout entier à ce généreux soin; Rendons de notre hymen un parjure témoin. Vous pouvez assure de mon obéissance

Un Roi dont aujourd'hui j'ai bravé la puissance. Allez tout préparer, je vous donne ma foi De ne pas résister un moment à la Loi.

#### ARTAXERCE.

Non, je ne reçois point ce serment téméraire. En vain vous me flattez du bonheur de vous plaire, En vain votre dépit me nomme votre Epoux, Lorsque l'Amour, d'un autre, a fait le choix pour vous. Je vous aime, Amestris; & jamais dans une âme La vertu ne fit naître une plus belle flamme. J'aurois de tout mon fang acheté la douceur De pouvoir un moment régner sur votre cœur; Mais, quoiqu'en obtenant le seul bien où j'aspire, Mon bonheur, quel qu'il soit, dût ici me suffire, J'estime trop ce cœur pour vouloir aujourd'hui Obtenir notre hymen d'un autre que de lui. Dût le funeste soin d'éclaircir ma Princesse Rallumer dans son cœur sa première tendresse; Dussé-je enfin la perdre, & voir évanouir Ce bonheur si charmant dont je pouvois jouir, Je ne puis, sans remords, abandonner mon frère Aux coupables transports d'une injuste colère. S'il y va de mes feux à le sacrifier, Il y va de ma gloire à le justifier. Je vous ai vu traiter Darius d'infidèle, Je conçois d'où vous vient une erreur si cruelle.

Mais, si vous aviez vu ses transports comme moi, Vous ne soupçonneriez ni son cœur, ni sa soi. Adieu, Madame, adieu: quelque soin qui le guide, Darius n'est ingrat, parjure, ni perside. Croyez-en un rival charmé de vos appas. Il me haïroit moins, s'il ne vous aimoit pas.

# S C È N E III. A M E S T R I S , P H É N I C E .

#### AMESTRIS.

JE demeure interdite; & mon âme abattue
Succombe au coup mortel dont ce discours me tue.
Quoi! Darius m'aimoit, & par un sort fatal
Il faut que je l'apprenne encor de son rival,
D'un rival qui le plaint, & qui le justifie,
Tandis qu'à de faux bruits mon cœur le facrisse!
Ai-je bien pu revoir ce Prince si chéri,
Sans que de ses malheurs mon cœur sût attendri;
D'un mensonge odieux sans percer le nuage?
Le crime & la vertu n'ont-ils donc qu'un langage?
Et des cœurs par l'Amour unis si tendrement
Se doivent-ils, hélas! méconnoître un moment?
A sa vertu du moins j'aurois dû reconnoître

Le mortel le plus grand que le Ciel ait fait naître; Et cependant, pour prix de sa sidélité, Je l'outrage moi-même avec indignité! Je me joins au cruel dont la fureur l'opprime! Je pare de mes mains l'Autel & la Victime! J'acheve d'accabler, au mépris de ma soi, Un cœur qui n'espéroit peut-être plus qu'en moi! Ah! j'en mourrai, Phénice; & ma douleur extrême.... On ouvre....

## SCÈNE IV.

## DARIUS, AMESTRIS, PHÉNICE.

#### AMESTRIS.

Quel objet! c'est Darius lui-même, Fuyons, dérobons-nous de ces funestes lieux, Je ne mérite plus de paroître à ses yeux.

#### DARIUS.

Demeurez, Amestris, & d'un âme adoucie, Contemplez les horreurs dont mon âme est saisie; Non que ce triste objet de votre inimitié Ose encore implorer un reste de pitié. Ce n'étoit pas assez qu'on m'eût ravi l'Empire, On me ravit encor le seul bien où j'asspire. J'ai beau porter par-tout mes funestes regards,
Je ne vois qu'ennemis, qu'horreurs de toutes parts.
Je ne veux point ici justisser ma slamme:
Je sais par quels détours on a surpris votre âme;
J'aimerois mieux mourir encor plus malheureux,
Que de vous accabler d'un repentir affreux.
Pourvû que, dans l'éclat de la grandeur suprême,
Vous ne méprissez plus un Prince qui vous aime;
Qui, né pour commander un jour à l'Univers,
S'honoroit cependant de vivre dans vos fers;
J'irai, sans murmurer de mon sort déplorable,
Terminer loin de vous les jours d'un misérable.
Adieu, chère Amestris. Quoi! vous versez des pleurs!
Qu'une pitié si tendre adoucit mes malheurs!

#### AMESTRIS.

Ah! Prince infortuné, le destin qui t'accable,
De tes persécuteurs n'est pas le plus coupable.
Pour prix de tant de soins, pour prix de tant d'ardeur,
C'est donc ton Amestris qui te perce le cœur!
Qu'ai-je fait, malheureuse? Et par quel artissce
A-t-on de tant d'horreurs rendu mon cœur complice;
Ce cœur, à tes desirs si charmé de s'offrir,
A tes moindres discours si prêt à s'attendrir;
Ce cœur, qui, tout ingrat qu'il eut lieu de te croire,
Te gardoit cependant la plus tendre mémoire:
Mais, hélas! aujourd'hui plus coupable à tes yeux

Qu'un Ministre insolent, un Roi soible, & les Dieux, C'est en vain que ton cœur absout le mien du crime, Avec mon repentir ma sierté se ranime.

Ce n'est plus par des pleurs & par de vains transports, Que je puis contenter mon cœur & mes remords.

Viens me voir toute en proie à ma juste colère,
Braver la cruauté de ton barbare père,
Te jurer à ses yeux les transports les plus doux,
Malgré tout son pouvoir t'accepter pour époux,
T'offrir de mon amour les plus précieux gages,
Ou du moins par ma mort expier mes outrages.

#### DARIUS.

Arrêtez, ma Princesse; ah! c'en est trop pour moi. Je ne crains plus le sort, mon frère, ni le Roi. Laissez-moi seul ici conjurer la tempête; Je vais à mon rival disputer sa conquête. Ce cœur qui m'est rendu, décide de son sort; Son hymen désormais est moins sûr que sa mort.

#### AMESTRIS.

Garde-toi sur ses jours d'aller rien entreprendre; Souffre, sans t'allarmer, que j'ôse le désendre. Si les rivaux étoient tous aussi généreux, On ne verroit pas tant de criminels entr'eux. C'est lui qui, dans l'aveu qu'il m'a fait de sa slamme, Sur de cruels soupçons vient d'éclaircir mon âme;

Qui, sensible à tes maux, bien loin d'en abuser, A l'offre de ma main vient de se refuser. Je crains trop les transports où ton amour se livre; Partons, si tu le veux; je suis prête à te suivre. Fuyons loin de Xerxès: mais, en quittant ces lieux, Sortons-en, s'il se peut, encor plus vertueux. Laissons à l'Univers plaindre des misérables, Qu'il abandonneroit, s'il les croyoit coupables. J'aime mieux que Xerxès plaigne un jour nos malheurs, Que de voir ses États en proie à nos fureurs. Les Dieux protégeront des amours légitimes, Qui ne seront souillés ni d'horreurs, ni de crimes. Contente, pour tout bien, de l'honneur d'être à toi, Je ne demande plus que ton cœur & ta foi. Xerxès vient; garde-toi d'un seul mot qui l'offense, D'armer contre tes jours une juste vengeance; Il fera moins aigri d'entendre ici ma voix. Feignons....



## SCÈNE V.

XERXÈS, DARIUS, AMESTRIS, ARTABAN, TISSAPHERNE, PHÉNICE.

XERXÈS, à Darius.

C'est donc ainsi que, respectant mes Loix, Vous osez d'Amestris chercher ici la vue?

#### AMESTRIS, à Xerxès.

Depuis quand à ses seux est-elle désendue?

Ah, Seigneur! se peut-il que ce fils malheureux

Vous éprouve toujours si contraire à ses vœux?

Ne peut-il d'un adieu soulager sa misère?

Et ses moindres regrets offensent-ils son père?

Ne craignez point que, prêt à vous désobéir,

Il apprenne avec moi, Seigneur, à vous trahir;

D'un Héros si soumis vous n'avez rien à craindre,

Et vous ne l'entendrez vous braver, ni se plaindre.

De vos cruels détours moi seule je gémis;

Mais mes larmes n'ont point corrompu votre fils.

De la foi des sermens l'autorité blessée,

Des droits les plus sacrés la justice offensée,

De vos détours enfin l'exemple dangereux N'ébranlera jamais un cœur si généreux.

#### XERXÈS.

Pour son propre intérêt je veux bien vous en croire; Je n'en soupçonne rien de honteux à sa gloire. Qu'il parte cependant, & que la fin du jour Le trouve, s'il se peut, déjà loin de ma Cour. Vous, suivez-moi, Madame, où vous attend son frère.

#### AMESTRIS.

Où, Seigneur?

XERXÈS:

Aux Autels.

#### AMESTRIS.

C'est en vain qu'il l'espère;

Un autre hymen plus doux m'engage fous ses loix.
Regardez ce Héros, & jugez de mon choix.
Adieu, cher Darius; je mourrai ton épouse:
Crois-en de ses fermens une Amante jalouse;
Ou j'apprendrai du moins aux malheureux Amans
Le moyen de braver la fureur des Tyrans.



# SCÈNE VI.

## XERXÈS, DARIUS, ARTABAN, TISSAPHERNE.

#### XERXÈS.

Ou suis-je? De quel nom l'orgueilleuse m'outrage! Quoi! dans ces mêmes lieux où tout me rend hommage, Où je tiens dans mes mains le sort de tant de Rois, On m'ôse faire entendre une insolente voix!

#### DARIUS.

Seigneur, qu'attendiez-vous d'une Amante irritée,
De ses premiers transports encor toute agitée?
Vous étiez-vous slatté de désunir deux cœurs
Qu'à s'aimer encor plus invitent leurs malheurs?
Du moins, pour m'accabler avec quelque justice,
Nommez-moi des forfaits dignes de mon supplice.
Si je suis criminel, & que n'immolez-vous
Ce fils infortuné qui se livre à vos coups?
Oui, Seigneur; (car enfin, il n'est plus temps de seindre,
Mon cœur au désespoir ne peut plus se contraindre:)
Avant que de m'ôter l'objet de mon amour,
Il faudra me priver de la clarté du jour.

Tant que d'un seul soupir j'aurai part à la vie, Amestris à mes vœux ne peut être ravie; Je la disputerai de ce reste de sang Que mes derniers exploits ont laissé dans mon flanc; A moins que votre bras, plus cruel que la guerre, De ce malheureux sang n'arrose ici la terre; De ce sang toujours prêt à couler pour son Roi, Tant de fois hasardé pour lui prouver ma foi. Eh! qui de vos sujets, plus soumis, plus sidèle, Jamais par plus de soins sut signaler son zèle? Eh! qu'a donc fait, Seigneur, ce rival si chéri, Loin du bruit de la guerre & des tentes nourri, Peut-être sans vertus que l'honneur de vous plaire, Pour être de mes droits l'heureux dépositaire? Pour faire à vos Soldats approuver votre choix, Qu'il nomme les États conquis par ses exploits; Qu'il montre sur son sein ces nobles cicatrices, Titres que pour régner m'ont acquis mes services. Droits du sang, zèle, exploits, Seigneur, j'ai tout pour moi;

Et cependant c'est lui que vous faites mon Roi.

#### XERXÈS.

Si vous eussiez moins fait, vous le seriez peut-être; Mais je n'ai pas voulu m'associer un maître. Darius, pour régner, comptant pour rien ma voix, A cru qu'il sussissie que mon Peuple en sît choix. On ne vous voit jamais traverser Babylone,
Qu'aussi-tôt à grands slots il ne vous environne.
Vous semblez ne courir à de nouveaux exploits,
Que pour venir après nous imposer des loix.
Artaxerce, d'ailleurs, est issu d'une mère
Qu'un tendre souvenir me rendra toujours chère;
La vôtre, de concert avec mes ennemis,
De mon sceptre, en naissant, déshérita son sils.
Non que de mon courroux la constance inhumaine
Vous ait fait après elle hériter de ma haîne.
Je veux bien avouer qu'après tant de hauts faits,
Vous ne méritez pas le sort que je vous fais.
Prince, quoi qu'il en soit, je veux qu'on m'obéisse;
J'exige encor de vous ce second sacrifice.
Partez.

DARIUS.

Qui? Moi, Seigneur!

#### XERXÈS.

Oui, vous, audacieux.

Avant que le foleil disparoisse à nos yeux, Si vous n'êtes parti, c'est fait de votre vie: Artaban, c'est à toi que ton Roi le consie; De son sort désormais je te laisse le soin.

#### DARIUS.

Roi cruel, père injuste, il n'en est pas besoin; Mon sort est dans vos mains.

(Il porte la main sur son épée.) SCÈNE VII.

# SCÈNE VII.

## DARIUS, ARTABAN, TISSAPHERNE.

#### ARTABAN.

Que prétendez-vous faire?
Gardez-vous d'écouter un transport téméraire:
Le Roi n'est pas encore éloigné de ces lieux.

#### DARIUS.

Porte ailleurs tes conseils & tes soins odieux; Remplis, sans discourir, les ordres de mon père, Si tu ne veux toi-même éprouver ma colère.

#### ARTABAN.

Seigneur, écoutez-moi, le cœur moins prévenu:
Je vois bien que le mien ne vous est pas connu.
De vos cruels soupçons l'injuste désiance,
Vos mépris pour Barsine & pour mon alliance,
Un Roi que je pourrois nommer votre Tyran,
N'ont point changé pour vous le respect d'Artaban.
Touché de vos vertus plus que de vos outrages,
Mon cœur à vos mépris répond par des hommages:

Tome II.

Heureux, si, dans l'ardeur de me venger de vous, Ce cœur d'un vain honneur eût été moins jaloux! C'est moi qui, par mes soins, ai porté votre père A parer de vos droits un fils qu'il vous préfère: Mais, hélas! qu'ai-je fait en y forçant son choix, Que priver l'Univers du plus grand de ses Rois? Je sens que contre vous un dessein si perfide Est moins un attentat qu'un affreux parricide, Que ne fauroit jamais réparer ma douleur, Qu'en signalant pour vous une juste fureur. Ce discours, je le vois, a de quoi vous surprendre, Et ce n'est pas de moi que vous deviez l'attendre: Mais votre père en vain me comble de bienfaits, Lorsqu'il s'agit, Seigneur, d'expier mes forfaits. Dans la nécessité de me donner un maître, J'en veux du moins prendre un qui soit digne de l'être, Qui de nos ennemis sache percer le flanc, Et qui fache juger du prix de notre fang; Non de ces foibles Rois, dont la grandeur captive S'entoure de flatteurs dans une Cour oisive; Mais un Roi vertueux, connu par ses hauts faits, Tel, enfin, que le Ciel vous offre à nos fouhaits. Artaban désormais n'en reconnoît point d'autre; Il ne tiendra qu'à vous d'être bientôt le nôtre. Je vous offre, Seigneur, mes trésors & mon bras. Faifons sur votre choix prononcer les Soldats; Vous verrez quel fecours vous en pouvez attendre.

#### DARIUS.

Quel étrange discours m'ôse-t-on faire entendre!

Je n'ai que trop souffert ce coupable entretien.

Artaban juge-t-il de mon cœur par le sien?

S'il est assez ingrat, assez lâche, assez traître,

Pour oublier si-tôt tous les bienfaits d'un maître

Qui l'a de tant d'honneurs comblé jusqu'aujourd'hui,

Il peut chercher ailleurs des ingrats tels que lui.

Pour moi, soumis aux loix qu'impose la Nature,

Je me reproche même un frivole murmure;

Je respecte en mon Roi le Maître des humains;

J'adore en lui du Ciel les décrets souverains,

Dont les Rois sont ici les seuls dépositaires,

Et non pas des Sujets soibles & réméraires.

Qui ? moi trahir Xerxès! Moi troubler ses États!

Ah! ne me parlez plus de pareils attentats.

#### ARTABAN.

C'est mal interpréter le zèle qui me guide.

#### DARIUS.

Ce zèle, quel qu'il soir, ne peut qu'être perfide.

#### ARTABAN.

Seigneur, dès que le Ciel vous fit naître mon Roi....

#### DARIUS.

Laissons-là ce vain titre; il n'est plus fait pour moi.

Ce zèle est trop outré pour être exempt de piége; Je ne puis estimer qui me veut facrilége.

#### ARTABAN.

Et moi, Seigneur, & moi, charmé de vos vertus, J'admire Darius, & l'en aime encor plus.

Je fuis rouché de voir un cœur si magnanime, Avec tant de raisons de recourir au crime, Conserver cependant pour son père & son Roi, Malgré son injustice, une si tendre soi.

Que je plains l'Univers de perdre un si grand Maître! Ah! Seigneur, c'est ainsi qu'on est digne de l'être; C'est par des sentimens si grands, si généreux, Qu'on mérite, en esset, notre encens & nos vœux. Il n'est que Darius, seul semblable à lui-même, Qui puisse renoncer à la grandeur suprème, A l'éclat, aux honneurs d'une pompeuse Cour, Et peut-être immoler jusques à son amour.

#### DARIUS.

Ah! cruel Artaban! quelle fureur vous guide!
Et que prétend de moi votre adresse perside?
Laissez-moi mon respect, laissez-moi mes remords;
N'excitez point contr'eux de dangereux transports.
Je sens qu'au souvenir de ma chère Princesse,
Toute ma vertu cède à l'ardeur qui me presse.
Pour conserver un bien qui fait tout mon bonheur,

Il n'est rien qu'en ces lieux ne tente ma fureur. S'il est vrai que mon sort vous intéresse encore, Sur ce point seulement Darius vous implore.

#### ARTABAN.

Eh bien! Seigneur, eh bien! pour vous la conserver, De ces lieux, s'il le faut, je la vais enlever. Je vous puis cependant offrir une retraite Contre vos ennemis, sûre autant que secrette.

#### DARIUS.

En quels lieux?

#### ARTABAN.

C'est ici, dans ce même Palais
Dont Xerxès prétendoit vous exclurre à jamais.
Pour mieux vous y cacher, j'écarterai la garde;
Le droit d'en disposer seul ici me regarde.
Du moment que la nuit aura voilé les Cieux,
Nous pourrons enlever Amestris de ces lieux.
Quoi! Darius balance! Et quelle est son attente?
Qu'on lui vienne ravir le jour & son Amante?
Acceptez le secours que j'ôse vous offrir;
A vos ordres, Seigneur, ce Palais va s'ouvrir.

#### DARIUS.

Moi, dans ces lieux facrés que j'ôse m'introduire!

#### ARTABAN.

Quel remords sur ce point peut encor vous séduire?

Et dans quels lieux, Seigneur, puis-je mieux vous cacher? Quel mortel ofera jamais vous y chercher?

#### DARIUS.

C'en est fait! à vos soins Darius se consie. Je ne hasarde rien en hasardant ma vie; Et, pour toutes saveurs, je ne demande aux Dieux Que de pouvoir sortir innecent de ces lieux.

Fin du troissème Acte.

## ACTEIV.

# SCÈNE PREMIÈRE. ARTABAN, TISSAPHERNE.

#### ARTABAN.

Tout succède à mes vœux; la nuit la plus obscure, Au gré de mes desirs, a voilé la Nature. Du fort de Darius je puis donc disposer. La nuit s'avance, ami, nous pouvons tout ofer. C'est ici que bientôt Amestris doit se rendre; Le Prince impatient se lasse de l'attendre. Cours informer de tout son rival avec soin: D'un si rare entretièn je veux qu'il soit témoin. Dis-lui ce que j'ai fait pour trahir sa tendresse, Nos desseins concertés d'enlever la Princesse; Parle comme un ami peu satisfait de moi, Indigné de me voir tromper ainsi son Roi. Cette précaution, étrange en apparence, Plus que le reste encore importe à ma vengeance. Le temps est précieux, ne perd par un moment; J'attendrai ton retour dans cet appartement.

# SCÈNE I I.

## ARTABAN, seul.

Amour d'un vain renom, foiblesse scrupuleuse, Cessez de tourmenter une âme généreuse, Digne de s'affranchir de vos soins odieux. Chacun a ses vertus, ainsi qu'il a ses Dieux. Dès que le fort nous garde un fuccès favorable, Le sceptre absout toujours la main la plus coupable; Il fait du parricide un homme généreux : Le crime n'est forfait que pour les malheureux. Pâles Divinités, qui tourmentez les Ombres, Et répandez l'effroi dans les royaumes fombres, Venez voir un mortel plus terrible que vous, Surpasser vos fureurs par de plus nobles coups. Du plus illustre sang ma main bientôt sumante, Va tout remplir ici d'horreur & d'épouvante; Tout va trembler, frémir; & moi, je vais régner. Vertu, c'est à ce prix qu'on peut te dédaigner.



# S C È N E III. DARIUS, ARTABAN.

ARTABAN, à part.

J'Apperçois Darius: une affreuse tristesse Semble occuper son cœur.

#### DARIUS.

Où donc est la Princesse?

Ne viendra-t-elle point?

#### ARTABAN.

Dissipez ce souci.

Je vais dans le moment vous l'envoyer ici.
Pour vous livrer, Seigneur, une Amante si chère,
J'atrendois de la nuit le sombre ministère.
J'ai moi-même avec soin fait le choix des Soldats
Qui doivent en Egypte accompagner nos pas.
Je ne crains qu'Amestris: soit crainte ou prévoyance,
Je n'ai trouvé qu'un cœur armé de désiance;
Elle hésite à vous voir, je lui paroîs suspect.
Donnez-moi ce poignard, Seigneur; à son aspect,
Peut-être qu'Amestris, qui doutoit de mon zèle,
N'osera soupconner un rémoin si sidèle.

( Darius lui remet son poignard.)

#### ARTABAN.

Adieu : je vais presser un si doux entretien; Puisse-t-il vous unir d'un éternel lien!

#### DARIUS.

Allez; le temps est cher; mon âme impatiente Commence à se lasser d'une si longue attente.

# SCÈNE IV.

## DARIUS, seul.

Où vais-je, malheureux? Et quel est mon espoir?
Qu'est devenu ce cœur si plein de son devoir?
Quoi! j'ôse violer le Palais de mon père.
Moi qui me reprochois une plainte légère,
Qui m'enorgueillissois d'une austère vertu,
Je me rends sans avoir seulement combattu!
D'Amant infortuné, devenu sils perside,
J'abandonne mon cœur au transport qui le guide!
C'est ainsi que, de nous disposant à son gré,
L'Amour sait de nos cœurs s'emparer par dégré;
Et d'appas en appas conduisant la victime,
Il la fait à la fin passer de crime en crime.
Lieux où je prétendois un jour entrer en Roi,
Où j'entre en malheureux qui viole sa foi;

Puissent les soins cruels où mon amour m'engage Vous épargner encore un plus sanglant outrage! Je ne sais quel esfroi vient ici me troubler: Mais je sens qu'un grand cœur peut quelque sois trembler. Je combats vainement un trouble si funeste; En vain je vais revoir le seul bien qui me reste. Loin de pouvoir goûter un espoir si charmant, Je ne ressens qu'horreur & que saississement. Ce cœur, dans les hasards, fameux par son audace, S'allarme sans savoir quel péril le menace. On vient....

# S C È N E V.

## AMESTRIS, DARIUS.

#### DARIUS.

C'Est Amestris. Que, dans son désespoir, Mon triste cœur avoit besoin de la revoir!

Je vous revois ensin, mon aimable Princesse;

A votre aspect charmant, toute ma crainte cesse.

Je me plaignois de vous; & mon cœur éperdu,

Impatient, troublé d'avoir tant attendu,

Vous accusoit déjà....

#### AMESTRIS.

Si je m'en étois crue, Vous ne jouiriez pas de ma funeste vue. Ouel affreux confident vous êtes-vous choisi! Avec un tel secours que cherchez-vous ici? A quoi destinez-vous des mains si criminelles? De tant d'amis, pour vous autrefois si fidèles, Ne vous reste-t-il plus que le seul Artaban, Ce Ministre odieux des fureurs d'un Tyran, De tous vos ennemis le plus cruel peut-être, Caché fous des écueils familiers à ce traître? Contre de vains détours ce grand cœur affermi, Qui sait avec tant d'art surpendre un ennemi, Avec tant de valeur, si plein de prévoyance, A des amis de Cour se livre sans prudence! Je frémis chaque instant, chaque pas que je fais. Jusqu'au silence affreux qui règne en ce Palais, Tout me remplit d'effroi; mille tristes présages Semblent m'offrir la mort fous d'horribles images. Vous ne la voyez pas, Seigneur; votre grand cœur S'est fait un soin cruel d'en mépriser l'horreur. Mais moi, de vos mépris instruite par les larmes Qu'arrachent de mon cœur mes fecrettes allarmes, Je crois déjà vous voir, le couteau dans le flanc, Expirer à mes pieds, noyé dans votre sang. Fuyez, épargnez-moi le terrible spectacle

De vous voir dans mes bras égorger sans obstacle. Fuyez, ne souillez point d'un plus long attentat. Ces lieux où vous devez n'entrer qu'avec éclat. Je vous dirai bien plus; quoique je la respecte, Votre vertu commence à m'être ici suspecte. Allez m'attendre ailleurs, laissez à mon amour Le soin de vous rejoindre, & de fuir de la Cour. Sur-tour, n'exposez plus une si chère vie.

#### DARIUS.

Ma Princesse, eh! comment voulez-vous que je fuie? De ce Palais facré j'ignore les détours; Et, quand je les saurois, quel odieux recours! Dût le Ciel irrité lancer sur moi la foudre, A vous abandonner rien ne peut me résoudre. C'est pour vous enlever de ces sunestes lieux, Qu'à mille affreux périls je ferme ici les yeux. Dussé-je contre moi voir s'armer ma Princesse, J'attendrai qu'Artaban me tienne sa promesse. Après ce qu'il a fait, & ce qu'il m'a promis, Nul soupçon de sa foi ne peut m'être permis.



# SCÈNE VI.

## ARTAXERCE, DARIUS, AMESTRIS.

#### AMESTRIS.

MALHEURE UX! à l'objet que vous voyez paroître, Reconnoissez les soins que vous gardoit le traître.

#### ARTAXERCE.

Sur des avis secrets, peu suspects à ma foi, En vain je m'attendois à voir ce que je voi. Au milieu de la nuit, une telle entrevue, En des lieux si facrés, étoit si peu prévue, Que, malgré le courroux dont mon cœur est saisi, J'ai peine à croire encor ce que je vois ici. Depuis quand aux humains ces lieux inaccessibles Prêtent-ils aux Amans des retraites paisibles? Ignore-t-on encor que ce lieu redouté Est le séjour du Trône & de la Majesté? C'est pousser un peu loin l'audace & l'imprudence, Que d'ôser de vos feux lui faire confidence. Qui jamais eût penfé qu'un Prince vertueux, Devenu moins foumis & moins respectueux, N'écoutant désormais qu'un désespoir injuste, Eût ofé violer une retraite auguste,

Braver son père, avoir un odieux recours A ceux qu'il a chargés de veiller sur ses jours? Avec un tel appui que prétendez-vous faire? Qui vous fait en ces lieux mettre un pied téméraire?

#### DARIUS.

Cesse de t'informer où tendent mes projets, Et ne pénètre point jusques dans mes secrets. Crois-moi, loin d'abuser d'une injuste puissance, Ingrat, ressouviens-toi des droits de ma naissance, Qu'à moi seul appartient celui de commander.

#### ARTAXERCE.

Je crains bien qu'en effet l'espoir d'y succéder, Déguisant dans ton cœur la fureur qui te guide, Ici, moins qu'un Amant, n'ait conduit un perside. Si tu n'avois cherché qu'à revoir Amestris, Ce n'est pas dans ces lieux que je t'aurois surpris. L'Amour ne cherche pas un si terrible asyle. D'ailleurs, à ce mystère Artaban inutile N'eût pas été choisi pour servir tes amours. On a bien d'autres soins avec un tel secours. D'où vient que ce Palais, devenu solitaire, Se trouve dépouillé de sa garde ordinaire? Je n'entrevois ici que projets pleins d'horreur.

## DARIUS.

Ah! c'est trop m'outrager, il faut qu'à ma fureur....

#### AMESTRIS.

Arrêtez, gardez-vous d'oser rien entreprendre; Je ne sais quelle voix vient de se faire entendre: Mais d'effroyables cris sont venus jusqu'à moi; Tout mon sang dans mon cœur s'en est glacé d'effroi.

#### ARTAXERCE.

Tremble, c'est à ce bruit qui t'annonce mon père, Qu'il faut.... Va, malheureux, évite sa colère.

# SCÈNE VII.

# ARTAXERCE, DARIUS, AMESTRIS, ARTABAN.

#### ARTAXERCE.

Que vois-je! quel objet se présente à mes yeux! Artaban, est-ce vous?

#### ARTABAN.

O Dieux, injustes Dieux!

#### ARTAXERCE.

Quel horrible transport! Expliquez-vous, de grâce; Dans ces augustes lieux qu'est-ce donc qui se passe? ARTABAN.

#### ARTABAN.

Grands Dieux, qui connoissez les forfaits des humains, A quoi sert désormais la soudre dans vos mains? Souverain protecteur de ce superbe Empire, Ame de l'Univers, par qui seul tout respire, Ne dissipe jamais les ombres de la nuit, Si tu ne veux souller la clarté qui re suit. Dès que de tels forfaits les Mortels sont capables, lls ne méritent plus tes regards savorables.

#### ARTAXERCE.

D'où naît ce désespoir? Quel étrange malheur....

#### ARTABAN.

Ah! Seigneur, est ce vous? ô comble de douleur! Hélas! mon Roi n'est plus.

## ARTAXERCE.

Il n'est plus!

#### DARIUS.

O mon père!

#### AMESTRIS.

Qu'un trépas si soudain m'annonce un noir mystère!

#### ARTABAN.

Seigneur, Xerxès est mort; une barbare main

De trois coups de poignard vient de percer son sein.

Tome II.

## ARTAXERCE.

Ah! qu'est-ce que j'entends, Darius?

#### DARIUS.

Artaxerce!

#### ARTABAN.

Grands Dieux, réserviez-vous ce forfait à la Perse?

#### DARIUS.

Laissez de ces transports le vain emportement, Ou donnez-leur du moins plus d'éclaircissement. Est-ce ainsi que, chargé d'une tête si chère, Artaban veille ici sur les jours de mon père? De ce dépôt sacré qu'avez-vous fait, Parlez.

#### ARTABAN.

Moi, ce que j'en ai fait? Quelle audace! Tremblez.

#### DARIUS.

Parlez, expliquez-vous.

#### ARTABAN.

Non, la même innocence N'auroit pas un maintien plus rempli d'assurance. Il faut avoir un cœur au crime bien formé, Pour m'entendre sans trouble, & sans être allarmé.

#### DARIUS.

Je ne puis plus fouffrir cette infolence extrême. A qui s'adresse donc ce discours?

#### ARTABAN.

A vous-même.

#### DARIUS.

A moi, perfide? A moi?

#### ARTABAN.

Barbare, à qui de nous, Puisque ce coup affreux n'est parti que de vous?

#### DARIUS.

Ah! monstre, imposteur!

#### ARTABAN.

Frappe, immole encor ton frère, Joins notre fang au fang de ton malheureux père.

#### DARIUS.

Quoi! Prince, vous souffrez qu'il ôse m'accuser?

#### ARTAXERCE.

Darius, c'est à toi de m'en désabuser.

#### DARIUS.

Quoi! d'un esclave indigne appuyant l'imposture,

Vous-même à votre sang vous feriez cette injure! J'avois cru que ce cœur qu'Artaxerce connoît....

#### ARTABAN.

Traître, on n'est pas toujours tout ce que l'on paroît. Mais d'un crime si noir il est plus d'un complice; Le cruel n'a pas seul mérité le supplice. Seigneur, apprenez tout; c'est moi qui cette nuit L'ai, dans ces lieux sacrés, en secret introduit. Comme il ne demandoit qu'à revoir la Princesse, Touché de ses malheurs j'ai cru qu'à sa tendresse Je pouvois accorder ce généreux secours; Mais, tandis qu'à servir ses funestes amours Loin de ces tristes lieux m'occupoit le perside, Sa main les a souillés du plus noir parricide. De mes soins pour l'ingrat j'allois voir le succès, Quand, passant près des lieux, retraite de Xerxès, Dont une lueur foible écartoit les ténèbres, Votre nom , prononcé parmi des cris funèbres , M'a rempli tout-à-coup & d'horreur & d'effroi. J'entre: jugez, Seigneur, quel spectacle pour moi, Quand ce Prince, autrefois si grand, si redoutable, Des pères malheureux exemple déplorable, S'est offert à mes yeux sur son lit étendu, Tout baigné dans son sang lâchement répandu, Qui de ce même fang, mais d'une main tremblante, Nous traçoit de sa mort une histoire sanglante,

Puisant, dans les ruisseaux qui couloient de son flanc, Le sang accusateur des crimes de son sang. Monument effroyable à la race suture! Caractères affreux dont frémit la Nature! Ce Prince, à mon aspect, rappelant ses esprits, S'est fait voir dans l'état où ce traître l'a mis. "Tu frémis, m'a-t-il dit, à cet objet sunesse; "Tu frémiras bien plus, quand tu sauras le reste.

» Quelle barbare main a commis tant d'horreurs!

" Cher Artaban, approche, & lis par qui je meurs.

" Le fils cruel, que j'ai dépouillé de l'Empire, Dans le fein paternel ".... A ces mots il expire. Traître, d'aucun remords si ton cœur n'est pressé,

#### DARIUS.

Viens voir ces traits de fang où ton crime est tracé.

Où tend de ce trépas la funeste peinture?
Crois-tu par ce récit prouver ton imposture?
Ne crois pas ébranler un cœur comme le mien,
Je confondrai bientôt l'artifice du tien.
Dis-moi, traître, dis-moi, puisque mon innocence
Est contre un tel témoin réduite à la défense,
Qui peut m'avoir conduit jusqu'à ce lit facré,
Du reste des Mortels, hors toi seul, ignoré,
Dont n'auroit pu m'instruire une soible lumière?

#### ARTABAN.

Que sais-je? Le Destin ennemi de ton père.

#### AMESTRIS, à Artaxerce.

Ah, Seigneur! c'en est trop; & mon cœur irrité
Ne peut, sans murmurer de cette indignité,
Voir le vôtre soussirir qu'avec tant d'insolence
Un traître ôse à mes yeux opprimer l'innocence;
Que, la main teinte encor du sang qu'il sit couler,
De sa fausse douleur prêt à vous aveugler,
Il ôse de son crime accabler votre frère,
Sans exciter en vous une juste colère.
Il ne vous reste plus, crédule & soupçonneux,
Que de nous partager un crime si honteux.

#### DARIUS.

Ah, Madame! fouffrez que ma feule innocence Se charge contre lui du foin de ma défense. Pour convaincre de crime un Prince tel que moi, Malheureux, il faut bien d'autres témoins que toi. Tu n'es que trop connu.

#### ARTABAN.

J'ai voulu voir, barbare,
Jusqu'où pourroit aller une audace si rare;
Mais sous tes propres coups il te faut accabler.
Regarde, si tu peux, ce témoin sans trembler.

(Il lui montre son poignard.)

#### DARIUS.

Grands Dieux!

#### ARTABAN.

Voyez, Seigneur, voyez ce fer perfide, Que du sang de son père a teint le parricide, Encor tout dégouttant de ce sang précieux, Dont l'aspect fait frémir la Nature & les Dieux. Roi des Rois, c'est à toi que ma douleur l'adresse, Armes-en désormais une main vengeresse; Essace, en le plongeant dans son perfide sein, Ce qui reste dessus du crime de sa main.

#### DARIUS.

Je demeure interdit. Dieux puissans! Quoi! la foudre Ne sort pas de vos mains pour le réduire en poudre? Ah, traître! ôses-tu bien employer contre moi Ce fer que l'amour seul a commis à ta soi? Barbare, c'étoit donc à ce suneste usage Que ta main réservoit un si précieux gage! Prince, je n'ai besoin, pour me justisser, Que de ce même ser qu'il s'est fait consier. Il a feint qu'Amestris....

#### ARTAXERCE.

Ah, miférable frère!

Malheureux assassin de ton malheureux père! Que peux-tu m'opposer qui puisse dans mon cœur Balancer ce témoin de ta noire sureur?

L 4

Juste Ciel! se peut-il que de tels sacrifices De mon règne naissant consacrent les prémices?

#### DARIUS.

C'en est fait! je succombe; & mon cœur abattu, Contre tant de malheurs, se trouve sans vertu.

#### AMESTRIS.

Défends-toi, Darius; que ton cœur se rassure; L'innocence a toujours confondu l'imposture. C'est un droit qu'en naissant elle a reçu des Dieux, Qui partagent l'assront qu'on te sait en ces lieux.

#### DARIUS.

Je n'en ai que trop dit; & la fière innocence Souffre mal-aifément une longue défense. Quoi! vous voulez, Madame, encor m'humilier Au point de me forcer à me justifier! De quel droit mon sujet, paré d'un plus haut titre, Du destin de son Roi deviendra-t-il l'arbitre? Né le premier d'un sang souverain en ces lieux, Je ne connois ici de Juges que les Dieux.

#### ARTAXERCE.

Ne crains point qu'abusant du pouvoir arbitraire, Ton frère de ton sort décide en téméraire; Du sang de tes pareils on ne doit disposer, Qu'au poids de la justice on ne l'ait su peser. Tout parle contre toi; mais telle est la victime, Qu'il faut aux yeux de tous la convaincre de crime. Pour en décider seul mon cœur est trop troublé.

( à Artaban.)

Allez; que par vos soins le Conseil rassemblé Se joigne en ce moment aux Mages de la Perse; C'est sur leurs voix que doit prononcer Artaxerce. Consultons sur ce point les hommes & les Dieux.

( aux Personnes de sa suite.)

Vous, observez le Prince, & gardez-le en ces lieux. Adieu; puisse le Ciel s'armer pour l'innocence, Ou de ton crime affreux m'épargner la vengeance.

## SCÈNE VIII.

## DARIUS, AMESTRIS.

#### DARIUS.

CE n'est donc plus qu'à vous, grands Dieux, que j'ai recours!

Non pas dans le dessein de conserver mes jours; Sauvez-moi seulement d'une indigne mémoire. Que du moins ces lauriers sameux par tant de gloire, Des honneurs souverains par le sort dépouillés, D'un opprobre éternel ne soient jamais souillés. Ah, ma chère Amestris! quelle horreur m'environne! Quel sceptre! Quels honneurs! Quels titres pour le Trône! Faut-il que tant de gloire, & que des feux si beaux Se trouvent terminés par la main des bourreaux?

#### AMESTRIS.

Non, mon cher Darius, ne crains rien de funeste; Les Dieux seront pour toi, puisqu'Amestis te reste. Je n'offre point de pleurs à ton sort malheureux; L'Amour attend de moi des soins plus généreux. Je vais, dans tous les cœurs enchantés de ta gloire, Te laver du soupçon d'une action si noire. Tu verras ton triomphe éclater en ce jour; Crois-en le Ciel vengeur, tes vertus, mon amour. J'armerai tant de bras, que ton barbare frère Me rendra mon amant, ou rejoindra ton père.

Fin du quatrième Acte.

## ACTE V.

## SCÈNE PREMIÈRE.

ARTABAN, seul.

LE soleil va bientôt d'ici chasser la nuit, Et de mon crime heureux éclairer tout le fruit. Darius est perdu; sa tête infortunée Sous le couteau mortel va tomber condamnée. De ma fureur sur lui rejettant les horreurs, De la soif de son sang j'ai rempli tous les cœurs. De leur amour pour lui je ne crains plus l'obstacle; Sa tête, à ses Sujets triste & nouveau spectacle, Va me servir enfin, dans ce jour éclatant, De dégré pour monter au Trône qui m'attend. Il ne me reste plus qu'à frapper Artaxerce; Il est si peu fameux, si peu cher à la Perse, Que, parmi les frayeurs d'un peuple épouvanté, A peine ce forfait me fera-t-il compté. A travers tant de joie, un seul souci me reste; C'est de mes attentats le complice funeste, Le lâche Tissapherne, indigne d'être admis A l'honneur du forfait que ma main a commis.

Je l'ai vu, dans le temps que mon cœur magnanime S'immoloit sans frémir une illustre victime, Pâlir d'effroi, m'offrir d'une tremblante main Le fecours égaré d'un vulgaire assassin. On eût dit, à le voir, dans ce moment terrible Où le sang & les cris me rendoient inflexible, Considérer l'autel, la victime & le lieu, Que sa main sacrilége alloit frapper un Dieu. Dès qu'à de tels forfaits l'ambition nous livre, Tout complice un moment n'y doit jamais furvivre; C'est vouloir qu'un secret soit bientôt révélé. Ou complice, ou témoin, tout doit être immolé. Tandis qu'ici la nuit répand encor ses ombres, Précipitons le mien dans les royaumes sombres. Il faut que de ce fer, teint d'un si noble sang, Pour prix de sa pitié, je lui perce le flanc. Allons ....



## SCÈNE II.

## ARTABAN, BARSINE.

#### ARTABAN.

Mais quel objet à mes yeux se présente?

#### BARSINE.

Seigneur, vous me voyez éperdue & tremblante; Je vous cherche, le cœur plein d'horreur & d'effroi. Quelle affreuse nouvelle a passé jusqu'à moi! Tout se remplit ici de troubles & d'allarmes; Vos Gardes désolés versent par-tout des larmes. On dit....

#### ARTABAN.

Et que dit-on?

#### BARSINE.

Qu'une perfide main Du malheureux Xerxès vient de percer le fein.

#### ARTABAN.

Que peut vous importer cette affreuse nouvelle? Et quel soin si pressant près de moi vous appelle?

#### BARSINE.

On dit que Darius, de ces barbares coups, Peut être injustement, est accusé par vous. Je vois qu'ici pour lui tous les cœurs s'intéressent.

#### ARTABAN.

Je vois, en sa faveur, que trop de soins vous pressent; C'est vous inquiéter du sort d'un malheureux, Plus que vous ne devez, & plus que je ne veux.

#### BARSINE.

Je vois qu'ici l'envie attaque votre gloire;
Pour moi, je fais, Seigneur, tout ce que j'en dois croire.
Mais si, malgré l'horreur d'un si noir attentat,
Vous pouviez conserver Darius à l'État,
Les Perses, enchantés de sa valeur suprême,
Croiroient ne le devoir désormais qu'à vous-même.
En les satisfaisant, vous pourriez aujourd'hui
De ce Prince, d'ailleurs, vous faire un sûr appui.
Rendez à l'Univers ce Héros magnanime,
Que, malgré vous, le Peuple absout déjà du crime.

#### ARTABAN.

C'est-à-dire qu'il faut, pour contenter vos vœux,
Que je mettre aujourd'hui le crime entre nous deux;
Et peut-être, bien plus, pour sauver le perside,
Que je me charge ici moi seul du parricide!
Fille indigne de moi, qui crois m'en imposer,

Ce n'est pas à mes yeux qu'il faut se déguiser.

Les cœurs me sont ouverts, rien ne te sert de seindre;

Des soiblesses du tien parle sans te contraindre;

Dis-moi que pour l'ingrat ton lâche cœur épris,

Des transports les plus doux paye tous ses mépris;

Que, ce cœur démentant & sa gloire & sa haîne,

Le soin de le sauver est le seul qui t'amène:

Et je te répondrai ce qu'un cœur généreux

Doit répondre, indigné d'un amour si honteux.

Lâche, pour ton amant n'attends aucune grâce;

La pitié dans mon cœur n'a jamais trouvé place.

Pour peu qu'à l'émouvoir elle ôse avoir recours,

Barsine peut compter que c'est fait de ses jours.

#### BARSINE.

C'en est donc fait, Seigneur! vous n'avez plus de fille.

#### ARTABAN.

Opprobre désormais d'une illustre samille, Et qu'importe à ton père ou ta vie ou ta mort? Va, suis loin de mes yeux, crains un juste transport. On vient; éloigne-toi, si tu ne veux d'un père Eprouver ce que peut une juste colère.

( Barfine fort. )

## SCÈNE III.

#### ARTABAN, seul.

CE n'est point par des pleurs que l'on peut émouvoir Un cœur qui ne connoît amour, loix, ni devoir. Artaxerce paroît, achevons notre ouvrage: Mais, avant que ce coup signale mon courage, Je veux que par mes soins Darius immolé Souleve contre lui le peuple désolé; Faisons-en sur lui seul tomber toute la haîne.

## SCÈNE IV.

## ARTAXERCE, ARTABAN.

#### ARTABAN.

Vous soupirez, Seigneur; un soin secret vous gêne: Mais de votre pitié reconnoissez le fruit. Par les pleurs d'Amestris, tout le peuple est séduit. L'ingrate, n'écoutant que l'amour qui la guide, Rejette sur vous seul un affreux parricide. En sureur on l'a vu s'échapper de ces lieux, Porter de toutes parts ses pleurs séditieux.

A fauver Darius Babylone s'apprête, A moins que par sa mort votre main ne l'arrête. De ses fausses vertus un vain peuple abusé, Malgré le crime affreux dont il est accusé, Non-seulement, Seigneur, le plaint & lui pardonne; Mais va jusqu'à vouloir le placer sur le Trône. Si jamais Darius échappe de vos mains, Pour vous le conserver nos efforts seront vains; Les Soldats éblouïs, plus touchés de sa gloire Qu'indignés d'un forfait si difficile à croire, Ardens à le fervir, viendront de toutes parts, A flots impétueux groffir ses étendards. Jugez alors, jugez, si, bourreau de son père, Sa main balancera pour immoler un frère, Qui retient, en faveur d'un lâche meurtrier, Ce bras qui l'auroit dû déjà facrifier. Signalez, par les foins d'une prompte vengeance, Votre justice ainsi que votre prévoyance; Songez que vous avez plus à le prévenir, Que vous n'avez encor, Seigneur, à le punir.

#### ARTAXERCE.

Vous ignorez, hélas! combien je suis à plaindre,
Non point par les périls que vous me faites craindre,
Mais par le souvenir d'un frère trop chéri.
Que ne puis-je frapper sans en être attendri?
On l'a jugé coupable, & c'est fait de sa vie.

Tome II.

Mais, avant qu'à Xerxès mon cœur le facrifie, Je veux le voir encor dans ces derniers momens; Je n'en faurois vouloir trop d'éclaircissemens.

#### ARTABAN.

Sur quoi prétendez-vous que l'on vous éclaircisse? Pourriez-vous de ma part craindre quelqu'artifice?

#### ARTAXERCE.

Non; mais je veux enfin, quoiqu'il foit condamné, Voir encore un moment ce Prince infortuné. Qu'on se garde, sur-tout, de hâter son supplice.

## SCÈNE V.

#### ARTAXERCE, seul.

Tor, qui de ma douleur attends ce facrifice,
Ombre du plus grand Roi qui fut dans l'Univers,
Qu'une barbare main fit descendre aux Ensers,
Dissipe les horreurs d'un doute qui m'accable;
Le vengeur est tout prêt, montre-moi le coupable.
N'expose point un cœur qu'irrite ton trépas,
A des crimes certains, pour un qui ne l'est pas.
Prends pitié de ton sang; fais que ma main funeste,
En croyant le venger, n'en verse pas le reste.
Je ne sais quelle voix me parle en sa faveur;

Mais jamais la pitié n'attendrit tant un cœur.
Dieux vengeurs des forfaits, appuis de l'innocence,
Vous fur qui nous ofons usurper la vengeance;
Grands Dieux, épargnez-moi le reproche fatal
De n'avoir immolé peut-être qu'un rival.

## SCÈNE VI.

## ARTAXERCE, AMESTRIS.

#### AMESTRIS,

C'en est donc fait, cruel! sans que rien vous arrête, A le sacrisser votre sureur s'apprête!

Barbare, pouvez-vous, sans mourir de douleur, Prononcer un arrêt qui fait frémir d'horreur?

Quoi! d'aucune pitié votre âme n'est émue!

Quel sureste appareil vient de frapper ma vue!

Ah! Seigneur, se peut-il qu'un cœur si généreux, Alréré désormais du sang d'un malheureux,

Sur la foi d'un cruel, bourreau de votre père,

De ses propres forsaits puisse punir un frère?

Et quel frère, grands Dieux! Le plus grand des mortels,

Moins digne de soupçons, que d'encens & d'autels.

Est-ce à moi de venir dans votre âme attendrie

De cet infortuné solliciter la vie?

Si rien en sa faveur ne peut vous émouvoir,

Craignez du moins, craignez mon juste désespoir; Et ne présumez pas qu'au sein de Babylone, A de lâches complots le Peuple l'abandonne. O desir de régner! que ne peut ta fureur, Puisqu'elle a pu si-tôt corrompre un si grand cœur? Car ne vous flattez pas que d'un tel facrisce On puisse à d'autres soins imputer l'injustice. Dites du moins, cruel, à quel prix, en ces lieux, Vous prétendez donc mettre un fang si précieux. Est-ce au prix de ma main? Est-ce au prix de ma vie? Barbare, vous pouvez contenter votre envie. Prononcez: j'en attends l'arrêt à vos genoux; Et l'attends sans trembler, s'il est digne de vous.

## SCÈNE VII.

## ARTAXERCE, DARIUS, AMESTRIS.

#### DARIUS.

A H! Madame, cessez de prendre ma désense; Laissez aux Dieux le soin d'appuyer l'innocence. C'est rendre en ce moment mon rival trop heureux, Que de vous abbaisser à des soins si honteux. Solliciter pour moi, c'est m'avouer coupable. Laissez, sans le stétrir, périr un misérable. Quand vous triompheriez de son inimitié,

Ma vertu ne veut rien devoir à sa pitié. Puifqu'on m'a prononcé ma sentence mortelle, Parle, d'où vient qu'ici ta cruauté m'appelle? Que prétends-tu de moi dans ces momens affreux? Est-ce pour insulter au fort d'un malheureux? Va, cruel, fois content; le Ciel impitoyable Ne peut rien ajouter au destin qui m'accable. Jouis d'un sceptre acquis au mépris de mes droits; Soumets, si tu le peux, Amestris à tes loix. Pour combler de ton cœur toute la barbarie. Acheve de m'ôter & l'honneur & la vie; Mais laisse-moi mourir, sans m'offrir des objets Qui ne font qu'irriter mes maux & mes regrets. Je ne veux point, ingrat, dans ton âme cruelle, Te rappeller pour toi mon amitié fidelle; Rien ne me serviroit de t'en entretenii, Puisqu'il t'en reste à peine un triste souvenir. Rappelle seulement mes premières années, Glorieuses pour moi, quoique peu fortunées; Cet amour scrupuleux & des Dieux & des Loix, Cet austère devoir signalé tant de fois, Ces transports de vertu, cette ardeur pour la gloire, Dont nul autre penchant n'a flétri la mémoire; Ce respect pour mon Roi, que rien n'a pu m'ôter: C'est avec ces témoins qu'il me faut confronter : Non avec Artaban, fouillé de trop de crimes Pour donner de sa foi des garans légitimes;

Qui, pour t'en imposer, ne produit contre moi Qu'un poignard désormais peu digne de ta foi. " Amestris, m'a-t-il dit, doute encor de mon zèle; » Ce fer peut me servir de garant auprès d'elle : » Un moment à mes soins daignez le confier ». Mais c'est trop m'abbaisser à me justifier. Tout est prêt, m'a-t-on dit: adieu, barbare frère, Plus injuste pour moi que ne le fut mon père; Les Dieux te puniront un jour de mes malheurs. Tu détournes les yeux! Je vois couler tes pleurs! Hélas! & que me sert que ton cœur s'attendrisse, Tandis que ta fureur me condamne au supplice? Quel opprobre, grands Dieux! Et quelle indignité! Au supplice! Qui? moi! L'avois-je mérité? De tant de noms fameux, en ce moment funeste, Le nom de parricide est le seul qui me reste! Je me sens à ce nom agité de fureur. Ah! cruel, s'il se peut, épargne-m'en l'horreur.

#### ARTAXERCE.

Ah! frère infortuné plus cruel que moi-même!
Eh! que puis-je pour toi dans ce malheur extrême?
Est-ce moi qui t'ai seul chargé d'un crime affreux?
Ai-je prononcé seul un arrêt rigoureux?
Que n'ai-je point ici tenté pour ta défense?
J'aurois de tout mon sang payé ton innocence,
Et si je n'avois craint que d'un si noir forsait

Ma pitié ne m'eût fait soupçonner en secret,
J'aurois, pour conserver une tête si chère,
Trahi les loix, trahi jusqu'au sang de mon père.
Plains-toi, si tu le veux, d'un devoir trop fatal;
Accuses-en le Juge, & non pas le rival.
Quels que soient ses appas, quelqu'ardeur qui me presse,
Je te donne ma foi, que jamais la Princesse,
Libre par ton trépas d'obéir à la loi,
Ne me verra tenter un cœur qui fut à toi.
L'instant satal approche: adieu, malheureux frère,
Victime qu'à regret je dévoue à mon père;
Dans ces momens affreux, si terribles pour toi,
Victime cependant moins à plaindre que moi.
Adieu; malgré les coup dont le destin t'accable,
Va mourir en Héros, & non pas en coupable.

#### DARIUS.

Va, je n'ai pas besoin de conseils pour mourir. La mort, sans m'effrayer, à mes yeux peut s'offrir: C'est le supplice, & non le trépas qui m'offense; C'est de te voir, cruel, braver mon innocence, Te plaire en ton erreur, chercher à t'abuser.

#### ARTAXERCE.

Ingrat, qui veux-tu donc que je puisse accuser? Croirai-je qu'Artaban, qui perd tout en mon père, Air porté sur son Prince une main meurtrière? Quel espoir sous mon tègne auroit flatté son cœur, Moi qui ne l'ai jamais pu voir qu'avec horreur? Rien ne peut désormais retarder ton supplice.

#### DARIUS.

Et le Ciel peut fouffrir cette horrible injustice!
Ah! misérable honneur! malheureuse vertu!
Hélas! que m'a servi d'en être revétu?
Quoi! je meurs accusé du meurtre de mon père,
Et, pour comble d'horreurs, condamné par mon srère!
Allons, c'est trop se plaindre, il saut remplir mon sort,
Et subir, sans frémir, la honte de ma mort.
Adieu, chère Amestris; ne versez plus de larmes;
Contre cet inhumain ce sont de soibles armes.
Les cœurs ne sont pas saits ici pour s'attendrir.
Il saut nous séparer, Madame; il saut mourir.

#### AMESTRIS.

Vous, mourir! Ah! Seigneur, c'est en vain qu'un barbare...

#### ARTAXERCE.

Otez-moi ces objets, Gardes; qu'on les fépares

### SCENE VIII.

DARIUS, ARTAXERCE, AMESTRIS, BARSINE, GARDES.

#### BARSINE.

ARRETE, Darius, arrête, Roi des Rois, Et sois, en frémissant, attentif à ma voix. La justice du Ciel, lente, mais toujours sûre, S'est lassée, à la fin, d'appuyer l'imposture. Apprends un crime affreux qui te fera trembler.... Mais ce n'est pas à moi de te le révéler; Tu n'apprendras que trop une action si noire. C'est pour m'en épargner l'odieuse mémoire, Pour n'en point partager & l'horreur & l'affront, Que ma main a fait choix du poison le plus prompt. Tout ce qu'en ce moment Barsine te peut dire, C'est qu'elle est innocente, & qu'Artaban expire. Tissapherne qui vit, quoique prêt à mourir, Complice du forfait, peut seul le découvrir. (à Darius.)

Adieu, Prince; je meurs à plaindre, mais contente D'avoir pu conserver une tête innocente. Heureuse d'effacer, dans ces tristes momens, Ce qu'un père cruel t'a causé de tourmens.

## SCÈNEIX.

DARIUS, ARTAXERCE, AMESTRIS, GARDES.

#### DARIUS.

A CHEVEZ, justes Dieux, d'éclairer l'innocence; Mais ne vous chargez point du soin de ma vengeance.

#### ARTAXERCE.

Qu'ai-je entendu, mon frère? A quoi dois-je penser?

#### DARIUS.

A m'aimer, à me plaindre, & ne plus m'offenser.

## SCENE X.

DARIUS, ARTAXERCE, AMESTRIS, TISSAPHERNE, GARDES.

#### DARIUS.

E T si quelque soupçon peut encor te séduire, Tissapherne paroît qui pourra le détruire. Daigne l'interroger.

#### TISSAPHERNE, aux Gardes.

Vos foins font superflus: Barbares, laissez-moi; je ne me connois plus. Que vois-je? Darius! Ah! Prince magnanime, Que j'ai craint de vous voir succomber sous le crime! Quoi! vous vivez encor! mes vœux sont satisfaits; Le Ciel, sans m'effrayer, peut frapper désormais. Je ne craignois, Seigneur, que de voir l'imposture Triompher aujourd'hui d'une vertu si pure; Mais, puisque vous vivez, quel que soit mon forfait, Je vais en ce moment l'avouer sans regret. C'est Artaban & moi, dont la fureur impie Du malheureux Xerxès vient de trancher la vie. Séduit par les projets d'un odieux ami, Contre la Majesté par l'ingrat affermi; Sur quelque vain espoir aux forfaits enhardie, Ma main a seule ici servi sa perfidie. Il prétendoit régner, & vous perdre tous deux: Mais, craignant de ma part des remords dangereux, Il en a cru devoir prévenir l'injustice, Et le traître n'a fait que hâter son supplice. Je viens de l'immoler aux mânes de mon Roi.

#### ARTAXERCE.

Penses-tu par sa mort t'acquitter envers moi?

#### TISSAPHERNE.

Je ne fais si son fang pourra vous satisfaire;

Mais je puis sans péril braver votre colère. Dans l'état où je suis je ne crains que les Dieux. ( On emporte Tiffapherne.)

# SCÈNE XI ET DERNIÈRE. DARIUS, ARTAXERCE, AMESTRIS, GARDES.

#### ARTAXERCE.

Que je dois désormais te paroître odieux! Ah! mon cher Darius! par quels soins, quels hommages, Pourrai-je dans ton cœur réparer tant d'outrages?

#### DARIUS.

Seigneur, vous le pouvez; rendez-moi le feul bien Qui puisse désarmer un cœur comme le mien.

#### ARTAXERCE.

Si, sur le moindre espoir, je pouvois y prétendre, Ce bien n'est pas celui que je voudrois te rendre. J'en connois trop le prix; mais, malgré mon ardeur, Prince, je ne sais pas tyranniser un cœur. Dès qu'on a pu porter l'amour de la justice Jusqu'à vouloir livrer son sang même au supplice, Tout doit dans notre cœur céder à l'équité. Reçois-en donc ce prix de ta fidélité. Afin qu'à mes bienfaits tout le reste réponde, Je te rends la moitié de l'Empire du Monde.

 $F I N_{\bullet}$ 



# SÉMIRAMIS, TRAGÉDIE;

Représentée, pour la première fois, le 10 Avril 1717.

## ACTEURS.

SÉMIRAMIS.

NINIAS, Fils de Sémiramis, élevé sous le nom d'Agénor.

BÉLUS, Frère de Sémiramis.

TÉNÉSIS, Fille de Bélus:

MERMÉCIDE, Gouverneur de Ninias.

MADATE, Confident de Bélus.

MIRAME, Confident de Ninias.

ARBAS, Capitaine des Gardes.

PHENICE, Confidente de Sémiramis.

GARDES.

La Scène est à Babylone, dans le Palais de Sémiramis.

SÉMIRAMIS,



## SEMIRAMIS





# SÉMIRAMIS,

TRAGÉDIE.

ACTE PREMIER.

## SCÈNE PREMIÈRE.

BÉLUS, seul.

HÉ quoi! toujours du fort la barbare constance De mes justes desseins trahira la prudence, Tandis que de ma sœur appuyant les forfaits, Il semble chaque jour prévenir ses souhaits! O justice du Ciel, que j'ai peine à comprendre, Quel crime faut-il donc pour te faire descendre? Quels forfaits aux Mortels ne seront pas permis, Si tu vois sans courroux ceux de Sémiramis? Mère dénaturée, épouse parricide;

Tome II.

Moins Reine que tyran dans un sexe timide, Idole d'une Cour sans honneur & sans foi; Voilà ce que le Ciel protège contre moi. En vain à son devoir Bélus toujours fidèle, Implore le fecours d'une main immortelle; Loin de me seconder dans mon juste transport, Avec Sémiramis tout semble ici d'accord: Elle triomphe; & moi je suis seul sans défense. Et depuis quand les Dieux sont-ils donc sans vengeance? Mais, que dis-je? eh! les Dieux ne me laissent-ils pas, Pour tout ofer, un cœur, &, pour frapper, un bras? Le crime est avéré; pour lui livrer la guerre, Ma vertu me suffit au défaut du tonnerre. Puisque les noms de fils, & de mère, & d'époux, Sont déformais des noms peu sacrés parmi nous, Qui peut me retenir? Est-ce le nom de frère Qui puisse être un obstacle à ma juste colère? Ombre du grand Ninus, Bélus te fera voir Qu'il ne connoît de nom que celui du devoir. Eh! ne suffit-il pas au courroux qui m'anime, Que ton fang m'ait tracé le nom de la victime?



## S C È N E I I. MADATE, BÉLUS.

#### BÉLUS.

M A 1 s que vois-je? Déjà Madate de retour Devance dans ces lieux la lumière du jour! Qu'il m'est doux de revoir un ami si sidèle! Je n'eus jamais ici plus besoin de ton zèle.

#### MADATE.

Et quel fecours encor vous en promettez-vous,
Quand le Ciel en fureur éclate contre nous?
Seigneur, ne comptez plus, si voisin du naufrage,
Que sur les Immortels, ou sur votre courage.
Sémiramis triomphe, Agénor est vainqueur;
Rien n'a pu soutenir sa funeste valeur.
Ce Héros que le Ciel, jaloux de votre gloire,
Forma pour vous ravir tant de fois la victoire,
Chéri d'elle, encor plus que de Sémiramis,
Inonde nos sillons du sang de nos amis.
Mais ce n'est pas pour vous le sort le plus à craindre;
Si j'en crois mes soupçons, que vous êtes à plaindre!
Vous êtes découvert, Mégabise a parlé.

#### BÉLUS.

Mégabise!

#### MADATE.

Sans doute, il a tout révélé. Seigneur, il vous souvient que de notre entreprise Vous aviez nommé chef le traître Mégabife; Cet infidèle & moi nous nous étions promis De faire sous nos coups tomber Sémiramis. Déjà, le bras levé, sa mort étoit certaine; Nous nous étions tous deux placés près de la Reine; Tout prêts, en l'immolant, à vous proclamer Roi. Mégabise un instant s'est approché de moi : "Gardons-nous d'achever, m'a-t-il dir, cher Madate. 35 Il faut qu'en lieux plus sûrs notre courage éclate. » Tu fais que nous verrons bientôt Sémiramis » Vôler avec fureur parmi ses ennemis. " Laissons-la s'y porter, sans nous éloigner d'elle; " Observons cependant cette Reine cruelle ". Je ne sais quel soupçon tout-à-coup m'a saisi. Je l'observois, Seigneur, & Mégabise aussi. Le combat cependant de toutes parts s'engage, Et n'offre à nos regards qu'une effroyable image. Mégabise, ai-je dit, il est temps de frapper: La victime à nos coups ne fauroit échapper; On ne se connoît plus, le désordre est extrême.... Je réserve, a-t-il dit, cet honneur pour moi-même;

Et le lâche a tant fait que, par mille détours, Il a de nos malheurs éternisé le cours. Seigneur, j'ai vu périr tous ceux que votre haîne Avec tant de prudence armoit contre la Reine. Au retour du combat, jugez de ma douleur, Quand j'ai vu, l'œil terrible & rempli de fureur, Votre sœur en secret parler à Mégabise. A ce cruel aspect, peignez-vous ma surprise. Le perfide, à son tour, surpris, déconcerté, De la Reine à l'instant vers moi s'est écarté. Je l'attire aussi-tôt dans la forêt prochaine; Et là, sans consulter qu'une rage soudaine, Furieux, j'ai percé le sein où trop de soi Vous avoit fait verser vos secrets malgré moi, J'ai mieux aimé porter trop loin ma prévoyance, Que de risquer vos jours par trop de confiance.

#### BÉLUS.

Tout est perdu, Madate; il n'en faut plus douter. Si tu pouvois savoir ce qu'il m'en va coûter....
Mais ce seroit te faire une injure nouvelle,
Que de cacher encor ce secret à ton zèle.
Cher ami, ne crois pas qu'un soin ambitieux
Arme contre sa sœur un frère furieux.
Ce n'est pas qu'à regret la sierté de mon âme
N'ait ployé jusqu'ici sous les loix d'une semme;
Mais je suis peu jaloux du pouvoir souverain,

Jamais sceptre sanglant ne souillera ma main.
Tu ne me verras point, quelque gloire où j'aspire,
Du sang des malheureux acheter un Empire.
De soins plus généreux mon esprit agité,
N'aime que du devoir l'âpre sévérité.
Ce n'en est pas l'éclat, c'est la vertu que j'aime;
Je sais la guerre au crime, & non au Diadême;
Je veux venger Ninus, & couronner son sils:
Voilà ce qui m'a fait soulever tant d'amis;
Et d'une sœur ensin qui souille ici ma gloire,
Je ne veux plus laisser qu'une triste mémoire.

#### MADATE.

Que parlez-vous, Seigneur, d'un fils du grand Ninus? Toute la Cour prétend que ce fils ne vit plus.

#### BÉLUS.

Depuis dix ans entiers qu'une fuite imprudente Le dérobe à mes vœux & trompe mon attente, Je commence en effet à douter, à mon tour, S'il vit, & si je dois compter sur son retour. Les malheurs de son père ont trop rempli l'Asie, Pour retracer ici l'histoire de sa vie. L'Univers, jusqu'à lui, n'avoit point vu ses Rois Couronner une semme & s'imposer ses loix. Tu sais comme ce Prince, autresois si terrible,

Devenu foible amant, de Monarque invincible, Perdu d'un fol amour pour mon indigne sœur, Osa, de son vivant, s'en faire un successeur. Rien ne put me contraindre à celer ma pensée Sur ce coupable excès d'une flamme insensée. Mais je voulus en vain déchirer le bandeau; L'Amour avoit juré ce prodige nouveau. Tu fais quel prix suivit le don du Diadême, Et l'essai que ma sœur fit du pouvoir suprême. Ninus fut égorgé sans secours, sans amis, Au pied du même Trône où Ninus fut assis; Et, pour comble d'horreurs je vis la Cour fouscrire Aux noirs commencemens de ce nouvel Empire. Pour moi, je renfermai mon courroux dans mon cœur, Où les Dieux l'ont laissé vivre de ma douleur. Mais redoutant toujours, après son parricide, De nouveaux attentats d'une Reine perfide, Je lui ravis son fils, ce dépôt précieux Que me cache à son tour la colère des Dieux. Je m'étois apperçu que sa cruelle mère Craignoit de voir en lui croître un vengeur févère. J'engageai Mermécide à fauver de la Cour Ce gage malheureux d'un trop funeste amour. Tu dois avoir connu ce fameux Mermécide, Sa farouche vertu, son courage intrépide. Il fit passer long-temps Ninias pour son fils; Mais ce secret parvint jusqu'à Sémiramis.

#### MADATE.

Seigneur, & par quel fort, dévoilant ce mystère, N'a-t-elle point porté ses soupçons sur son frère?

#### BÉLUS.

J'employai tant de soins à calmer sa fureur, Que je ne fus jamais moins suspect à son cœur; Mais craignant le courroux dont elle étoit saisse, Mermécide courut jusqu'au fond de l'Asie Cacher dans les déferts ce pupille facré, Qu'à ses fidelles mains la mienne avoit livré. Cependant, pour tromper une mère cruelle, De la mort de son fils je semai la nouvelle; On la crut, & bientôt j'eus la douceur de voir Mes projets réussir au gré de mon espoir. Ninias qui croîssoit, Héros dès son enfance, Réchauffoit chaque jour le foin de ma vengeance. Tu sais, pour occuper mon odieuse sœur, Tout ce que j'ai tenté dans ma juste fureur, Par combien de détours, armé contre sa vie, J'ai de fois en dix ans soulevé l'Assyrie. Je fis plus: tu connoîs ma fille Ténésis, Délices de Bélus, & de Sémiramis, Qui, l'entraînant par-tout où l'entraînent ses armes, L'élève malgré moi dans le sein des allarmes, Et que rien jusqu'ici n'en a pu séparer, Mes dégoûts sur ce point n'ofant se déclarer.

D'elle & de Ninias, par un faint hyménée, Je formai le dessein d'unir la destinée, Pour rendre encor mon cœur, par un lien si doux, Plus avide du fang qu'exige mon courroux. Près de Sinope enfin je conduisis ma fille, Ce reste précieux d'une illustre famille; Là, dans un bois aux Dieux confacré dès long-temps, J'unis par de saints nœuds ces augustes enfans. L'un & l'autre touchoit à peine au premier lustre, Quand je ferrai les nœuds de cet hymen illustre; Avec tant de mystère on les unit tous deux, Que tout, jusqu'à leur nom, fut un secret pour eux. Depuis vingt ans mes yeux n'ont point revu le Prince; On le cherche sans fruit de Province en Province. Depuis dix ans en vain Mermécide a couru Après ce fils si cher tout-à-coup disparu.

## SCÈNE III.

# MERMÉCIDE, BÉLUS, MADATE.

#### BÉLUS.

M A 1 s , qui vient nous troubler? quelle indiscrette audace!

Que vois-je? Mermécide, est-ce toi que j'embrasse? Ah, cher ami! le jour qui te rend à mes vœux,

Ne fauroit plus pour nous être qu'un jour heureux. Du fort de Ninias ton retour va m'instruire....

#### MERMÉCIDE.

Plaise au Ciel que ce jour qui commence à nous luire, N'éclaire pas du moins le fort le plus affreux ·Qui puisse menacer un cœur si généreux! Seigneur, n'attendez plus d'une recherche vaine Un Prince dont la vie est assez incertaine. Depuis dix ans entiers je parcours ces climats, Vai fait deux fois le tour de ces vastes États. J'eusse dû mieux veiller, depuis cette journée Où pour vous Ténésis à Sinope amenée, A la face des Dieux, dans un bois confacré, Au Roi de l'Univers vit son hymen juré; Je crus que sa beauté, qui devançoit son âge, Fléchiroit vers l'amour ce jeune & fier courage: Mais je ne vis en lui qu'une bouillante ardeur; Déjà sa destinée entraînoit ce grand cœur. Je fis pendant dix ans des efforts inutiles Pour remplir Ninias de desirs plus tranquilles. Son cœur ne respiroit que l'horreur des combats, Il rougissoit souvent de me voir sans États. Déjà, peu satisfait de n'avoir qu'un tel père, Il sembloit de son sort pénétrer le mystère. Enfin il disparut, & je le cherche en vain. Mais, Seigneur, de Bélus quel sera le destin?

Hier, fans me fixer une route certaine, En attendant la nuit dans la forêt prochaine, Je vis un corps fanglant, étendu sous mes pas, Qu'un reste de chaleur déroboit au trépas. J'en approche aussi-tôt; jugez de ma surprise, Lorsque dans ce mourant je trouvai Mégabise. Il méconnut long-temps ma fecourable main; Mais ses regards sur moi s'arrêtant à la fin: " Que vois-je, me dit-il ? est-ce vous, Mermécide, » Qui, le cœur indigné des fureurs d'un perfide, » Venez pour conserver les restes de ce sang » Que le cruel Madate a tiré de mon flanc? » C'est ainsi que Bélus traite un ami sidèle ». A ces mots, peu content du succès de mon zèle, Peut-être que la main qui prolongeoit ses jours, Plus prudente, bientôt en eût tranché le cours, Si de quelques foldats la troupe survenue Ne m'eût forcé de fuir leur importune vue. Si Mégabise vit, nous sommes découverts.

BELUS, à Madate.

Trop prévoyant ami, qu'as-tu fait? tu nous perds.

#### MERMÉCIDE.

Non, Seigneur; il ne faut que prévenir la Reine; C'est à nous désormais à servir votre haîne. Si Ninias n'est plus, c'est à vous de régner; Vous me voyez tout prêt à ne rien épargner, A vous immoler même un Guerrier redoutable, Imprudent défenseur d'une Reine coupable. Vous n'avez qu'à parler, Seigneur; & cette main Va percer, dès ce jour, & l'un & l'autre sein. Jentends du bruit, on vient: c'est la Reine elle-même.

#### BÉLUS.

Fuis, Mermécide, fuis, le péril est extrême. Sa haîne trop avant t'a gravé dans son cœur, Pour abuser des yeux qu'instruiroit sa fureur.

## SCÈNE IV.

SÉMIRAMIS, BÉLUS, TÉNÉSIS, MADATE, GARDES.

#### SÉMIRAMIS.

JE triomphe, Bélus: une heureuse victoire Combleroit aujourd'hui mes desirs & ma gloire, Si le sort dangereux, même dans ses biensaits, Ne m'eût sait triompher de mes propres sujets. Verrai-je encor long-temps la rebelle Assyrie Attaquer en sureur & mon sceptre & ma vie? Vous, de qui la vertu soutenant le devoir, Contre mes ennemis sut toujours mon espoir, A qui j'ai confié les murs de Babylone, Ou plutôt partagé le poids de ma couronne, Mon frère, je ne sais, malgré ce nom si doux, Si mon cœur n'auroit pas à se plaindre de vous.

#### BÉLUS.

De moi!

#### SÉMIRAMIS.

Je fais, Bélus, que de vos soins sidèles Je dois mieux présumer; mais ensin, les rebelles De mes desseins contr'eux sont si bien informés Qu'ils sont tous prévenus aussi-tôt que sormés.

#### BÉLUS.

Suis-je de vos fecrets le feul dépositaire? Et sur quoi fondez-vous un soupçon téméraire, Sur quelle conjecture, ou sur quelle action? Vous savez que mon cœur est sans ambition.

#### SÉMIRAMIS.

On me trahit: c'est tout ce que je puis vous dire. Allez, c'en est assez.

( à ses Gardes.) Et vous, qu'on se retire.

(à Ténésis.)

Princesse, demeurez. L'aimable Ténésis Sait qu'elle fut toujours chère à Sémiramis.

## SCÈNEV.

# SÉMIRAMIS, TÉNÉSIS.

#### SÉMIRAMIS.

JE vois qu'on me trahit, & je crains votre père, Mais sans le soupçonner d'un odieux mystère; Et quand même il auroit mérité mon courroux, Mon injuste rigueur n'iroit point jusqu'à vous.

#### TÉNÉSIS.

Au grand cœur de Bélus rendez plus de justice; Sa vertu n'admet point un si noir artisice.

#### SÉMIRAMIS.

C'est de cette vertu que je crains les transports. Bélus ne me tient point compte de mes remords. Quelque tendre amitié que m'inspire mon frère, Je crois toujours en lui voir un Juge sévère, Dont les troubles cruels qui déchirent mon cœur Me font plus que jamais redouter la rigueur. De quel œil verra-t-il une superbe Reine, Le front humilié d'une honteuse chaîne? Ninus, que de ta mort le Ciel s'est bien vengé! Ma chère Ténésis, que mon cœur est changé! Cette Sémiramis si sière & si hautaine,

Du fort de l'Univers Arbitre & Souveraine,
Rivale des Héros dont on vante les faits,
Qui de fon fexe enfin n'avoit que les attraits;
Vile esclave au milieu de la grandeur suprême,
Maitresse des humains, ne l'est plus d'elle-même.
Je ne triomphe pas de tous mes ennemis.
Qu'il en est que mon cœur voudroit avoir soumis!
Je vois que Ténésis, indignée & surprise,
Condamne des transports que sa vertu méprise;
Mais de notre amitié les liens sont trop doux,
Pour me permettre encor quelques secrets pour vous.
Je vous en dis assez pour vous faire comprendre
Tout ce que ma fierté craint de vous faire entendre.

#### TÉNÉSIS.

Je conçois aifément qu'une cruelle ardeur
De vos jours, malgré vous, a troublé la douceur.
Le reste est un secret que mon respect, Madame,
Me désend de chercher jusqu'au sond de votre âme.
Votre désaite en vain me suppose un vainqueur;
J'ignore qui s'est pu soumettre un si grand cœur.
Je n'ôse le chercher dans la soule importune
Qu'attire sur vos pas votre auguste fortune.
J'àvois cru jusqu'ici que, pour plaire à vos yeux,
Il falloit ou des Rois ou des ensans des Dieux.

#### SÉMIRAMIS.

Et voilà ce qui met le trouble dans mon âme,

Et qui me fait rougir d'une honteuse slamme. Agénor inconnu ne compte point d'ayeux, Pour me justisser d'un amour odieux.

TÉNÉSIS.

Agénor!

SÉMIRAMIS.

Le voilà ce vainqueur redoutable, Qu'un front sans ornement ne rend pas moins aimable; Plus terrible lui seul que tous mes ennemis, Et plus cruel pour moi que ceux qu'il m'a soumis. Ma raison s'arme en vain de quelques étincelles: Mon cœur semble grossir le nombre des rebelles.

#### TÉNÉSIS.

Madame, & quel dessein a-t-il donc pu former? En aimant Agénor, que prétend-il?

#### SÉMIRAMIS.

L'aimer;

Et, si ce n'est assez, lui partager encore Un sceptre qu'aussi-bien mon amour déshonore.

#### TÉNÉSIS.

Ah Ciel! & que dira l'Univers étonné?

A quels foins ce grand cœur s'est-il abandonné?

SÉMIRAMIS.

#### SÉMIRAMIS.

J'ai fait taire ma gloire, & tu veux que je craigne Les discours importuns de ceux sur qui je règne! Ténésis, plût aux Dieux que mon funeste amour N'eût d'autres ennemis à combattre en ce jour! Je braverois bientôt ce que dira l'Asie; Ce n'est pas-là l'effroi dont mon âme est saisse. Qu'aux Mortels indignés le Ciel se joigne encor, De l'Univers entier je ne crains qu'Agénor.... C'est ce rebelle cœur que je voudrois soumettre, Et c'est ce que le mien n'oseroit se promettre. Des Mèdes aujourd'hui je l'ai déclaré Roi, Mais je l'élève en vain pour l'approcher de moi; En vain, dans les transports de mon amour extrême, Sur son front dépouillé j'attache un Diadême. Pour toucher ce Héros, mes bienfaits superflus Echauffent sa valeur, & ne font rien de plus. De tant d'amour, hélas! foible reconnoissance! Ses exploits sont encor toute ma récompense. Ténésis, c'est à toi que ma slamme a recours; Souffre que de tes soins j'implore le secours. C'est sur eux désormais que mon cœur se repose. Tu sais ce que pour moi notre amitié t'impose; J'en exige aujourd'hui des efforts généreux....

#### TÉNÉSIS.

Hé! que puis-je pour vous qui réponde à vos vœux?

#### SÉMIRAMIS.

Il faut faire approuver mon amour à mon frère, Fléchir en sa faveur sa vertu trop austère, Retenir dans son cœur des leçons que je crains. Pour relever le mien tous reproches sont vains. Ce n'est pas tout : il faut de l'amour le plus tendre Informer un Héros qui le voit sans l'entendre; Soulager sur ce point mon courage abattu, Quand ma timidité fait toute ma vertu. J'ai détrôné des Rois, porté par-tout la guerre, Nul Héros plus que moi n'a fait trembler la terre; Tout respecte ma voix, & je crains de parler. Le seul nom d'Agénor suffit pour me troubler; Je ne sais quoi dans lui me fait sentir un Maître. C'est ainsi que l'Amour en ordonne peut-être. Peins-lui si bien le feu qui dévore mon cœur, Qu'à son tour ce Héros reconnoisse un vainqueur; Et si l'Amour pour moi n'avoit rien à lui dire, Tente du moins son cœur par l'offre d'un Empire. Ce Guerrier va bientôt se montrer à nos yeux. Pour moi, que mille soins rappellent dans ces lieux, Adieu, pour un moment souffre que je te laisse. Ma chère Ténésis, pardonne à ma soiblesse. Des soins dont sur ta foi mon amour s'est remis, Juge par ses transports quel en sera le prix.

# SCÈNE VI.

TÉNÉSIS, seule.

 ${f E}$ s T-CE à moi, juste Ciel! que ce discours s'adresse ? Qu'ôses-tu m'avouer, téméraire Princesse? Que je plains ton amour, foible Sémiramis, Si son espoir dépend des soins de Ténésis! Pour t'en remettre à moi du fuccès de ta flamme, Je vois bien que tu n'as confulté que ton âme. Tu m'aurois mieux caché ses secrets odieux, Si l'Amour d'un bandeau n'avoit couvert tes yeux. Et toi, cruel Amour, qui me poursuis sans cesse, Est-ce pour éprouver une triste Princesse Qui t'ôse disputer l'empire de son cœur, Que tu m'as confié les foins d'une autre ardeur? Tu ne peux mieux combler ta vengeance fatale, Qu'en me faisant servir les seux de ma rivale; Et, pour comble de maux, quelle rivale encor! Quel triomphe pour toi, redoutable Agénor! J'ai dédaigné tes soins, ma fierté trop farouche A vingt fois étouffé tes foupirs dans ta bouche; Et l'Amour jusques-là vient de m'humilier, Que peut-être à mon tour il faudra supplier. Entre une Reine & moi, sur quoi puis-je prétendre Que ron cœur un moment balance pour se rendre?

S'il se laisse éblouir par les offres du sien, Que de mépris suivront la défaite du mien! Hé, que m'importe, hélas! qu'Agénor me méprise? Est-ce assez pour l'aimer qu'une autre m'autorise? Un cœur né sans vertu, sans honneur & sans foi, Peut-il être en effet un exemple pour moi? Que dis-je? Quoi! déjà ma prompte jalousie Joint l'outrage aux transports dont mon âme est saisse! Ténésis, pour te faire un généreux effort, Songe que tu n'es plus maitresse de ton sort. Ah, Bélus! plût aux Dieux qu'en mon triste hyménée Mon cœur eût de ma main subi la destinée! Vains regrets! c'est assez, égaremens jaloux, Mon austère vertu n'est point faite pour vous. Parlons, n'exposons pas la tête de mon père Aux noirs ressentimens d'une Reine en colère. Que de malheurs suivroient son amour outragé! Puifqu'à servir ses seux mon cœur est engagé, Instruisons Agénor de cet amour funeste; A mes foibles attraits laissons le soin du reste. Vains desirs, taisez-vous pour la dernière fois: C'est à d'autres que vous qu'il faut prêter ma voix.

Fin du premier Acte.

## ACTE II.

# SCÈNE PREMIÈRE. AGÉNOR, MIRAME.

#### AGÉNOR.

Où suis-je? Dans quels lieux la Fortune me guide! Dieux, que réservez-vous au fils de Mermécide? Vains honneurs, qu'Agénor n'a que trop recherchés, Sous vos appas flatteurs que de soins sont cachés! Depuis dix ans entiers éloigné de mon père, Loin de me rapprocher d'une tête si chère, Je transporte mes Dieux en ce fatal séjour, Pour n'y sacrifier qu'au seul Dieu de l'amour. Mais que j'en suis puni! Que l'hymen, cher Mirame, Se venge avec rigueur d'une coupable flamme! Moi, qui long-temps porté de climats en climats, Fis le destin des Rois, subjuguai tant d'États, Qui semblois, pour me faire une gloire immortelle, N'avoir plus à dompter qu'une Reine cruelle; Quand l'Univers en moi croit trouver un vengeur, Mon bras de son Tyran devient le défenseur!

Enchanté malgré moi des exploits d'une Reine Qui ne devroit peut-être exciter que ma haîne, Je viens en imprudent grossir des étendards Sous qui l'Amour m'a fait tenter tant de hasards. Pourrois-je, sans rougir, imputer à la gloire Des faits où Ténésis attache la victoire? J'ai tout fait pour lui plaire; & mon cœur jusqu'ici N'a, dans ce triste soin, que trop mal réussi.

#### MIRAME.

Eh quoi! Seigneur, l'éclat d'un nouveau Diadême Ne pourra dissiper votre douleur extrême! Voulez-vous, trop sensible aux peines de l'amour, Le front chargé d'ennuis, vous montrer à la Cour? Songez que ce vain Peuple, attentif à vous plaire, En vôlant sur vos pas, de plus près vous éclaire. Après ce que pour vous a fait Sémiramis....

#### AGÉNOR.

Laissons-là ses bienfaits : parle de Ténésis. Dans ces superbes lieux voilà ce qui m'amene; Tout autre soin ne fait que redoubler ma peine.

#### MIRAME.

Seigneur, vous n'êtes plus dans ces camps où vos pas N'avoient d'autres témoins que les yeux des Soldats. Agénor y voyoit Ténésis sans contrainte, Le courtisan oisse n'y causoit nulle crainte;

La Reine, dont la guerre occupoit tous les jours, A vos amours d'ailleurs laissoit un libre cours: Mais c'est ici qu'il faut dans le fond de votre âme Renfermer les transports d'une indiscrette flamme. Sémiramis en proie à la plus vive ardeur, Laisse trop voir le feu qui dévore son cœur, Pour ofer vous flatter de tromper sa tendresse; Songez à quels périls vous livrez la Princesse.

#### AGÉNOR.

Je ne le sais que trop, & c'est le seul effroi Qui de tant de dangers soit venu jusqu'à moi; D'autant plus allarmé, que, déja las de feindre, Mon cœur n'est point nourri dans l'art de se contraindre. Mirame, tu connois jusqu'où va mon malheur, Et tu peux condamner l'excès de ma douleur! Dieux cruels, falloit-il prendre tant de vengeance De l'oubli d'un ferment juré dans mon enfance? Mais qu'ai-je à redouter? & qu'importe à mes feux Que la Reine en courroux se déclare contr'eux? Ce n'est pas sous ses loix que le Ciel m'a vu naître; Et l'Amour jusqu'ici n'a point connu de maître. J'avoûrai cependant que l'éclat de ces lieux A plus ému mon cœur qu'il n'a frappé mes yeux. Je ne sais, mais l'aspect des murs de Babylone M'a rempli tout-à-coup d'un trouble qui m'étonne. Quoi que m'inspire enfin leur redoutable aspect,

Ces lieux n'ont rien qui doive exciter mon respect. A la Reine, en un mot, nul devoir ne m'engage; Ses bienfaits, quels qu'ils soient, sont dûs à mon courage. C'est assez que ce jour m'ait vu déclarer Roi, Pour ne vouloit ici dépendre que de moi. Sousser que j'en excepte une Princesse aimable, Qui soumit d'un coup-d'œil un courage indomptable Qui peut-être auroit moins fait pour Sémiramis, Si le sort à mes yeux n'eût offert Ténéss. Mais je la vois; vers nous c'est elle qui s'avance. Laisse-moi seul ici jouïr de sa présence. Prends garde cependant que la Reine en ces lieux Ne trouble un entretien qui m'est si précieux.

# S C È N E I I. A G É N O R , T É N É S I S.

TÉNÉSIS.

JE vous cherche, Seigneur.

AGÉNOR.

Moi, Madame?

TÉNÉSIS.

Oui, vous-même,

Et vous cherche de plus par un ordre suprême.

Pour remplir votre espoir par des soins éclatans, Je viens vous révéler des secrets importans.

#### AGÉNOR.

Quel que foit le dessein qui vers moi vous adresse, Madame, plût au Ciel, dans le soin qui vous presse, Que de tous les secrets qu'on veut me révéler, A quelques-uns des miens un seul pût ressembler! Que, las de les garder, mon cœur sousser à les taire!

#### TÉNÉSIS.

Je n'en viens point, Seigneur, pénétrer le mystère; Je n'ai pas prétendu vous déclarer les miens, Et votre cœur pour lui peut réserver les siens. Le soin de les savoir n'est pas ce qui m'amène, Je ne m'empresse ici que pour ceux de la Reine.

#### AGÉNOR.

Ah! Madame, daignez vous épargner ce soin.
Votre zèle pour elle iroit en vain plus loin;
Je ne veux rien savoir des secrets de la Reine,
Que lorsqu'il faut servir sa justice ou sa haîne.
Ministre à son courroux malgré moi dévoué,
Combien de sois mon cœur m'en a désavoué!
S'il s'agissoit ici de dompter les rebelles,
Ou de tenter encor des conquêtes nouvelles,
On ne vous auroit pas consié ces secrets.
Quoique tout soit sur moi possible à vos attraits,

La Reine, dont l'Asse admire la prudence, A-t-elle pu si mal placer sa considence? Et quel est son espoir, ou plutôt son erreur? Que vous pénétrez peu l'une & l'autre en mon cœur!

#### TÉNÉSIS.

Qu'elle s'abuse, ou non, sur ce qu'elle en espère, Vous pouvez avec elle éclaircir ce mystère. Je ne me charge ici que de vous informer Qu'Agénor de la Reine a su se faire aimer; Que l'unique bonheur où son grand cœur aspire, Seigneur, c'est de vous voir partager cet Empire. Sa tendresse & sa main sont d'un assez grand prix Pour ne pas s'attirer un injuste mépris.

#### AGÉNOR.

Les Dieux, pour ajouter à fa grandeur suprême, Eussent-ils dans ses mains mis leur puissance même, Il est pour Agénor un bien plus précieux Que toutes les grandeurs de la Reine & des Dieux. Mais, puisque, malgré moi, vous avez pu m'apprendre Ce dangereux secret que je craignois d'entendre, Madame, permettez que mon cœur, à son tour, Entre la Reine & vous s'explique sans détour. J'aime, je l'avoûrai; mon courage inflexible N'a pu me préserver d'un penchant invincible: Un regard a suffi pour mettre dans les fers

Celui qui prétendoit y mettre l'Univers. J'aime; le digne objet pour qui mon cœur soupire, Quoiqu'il ne brille point par l'éclat d'un Empire, N'en mérite pas moins, par sa seule beauté, Tout l'hommage qu'on rend à la Divinité. Le Ciel mit dans fon cœur la vertu la plus pure Dont il puisse enrichir les dons de la Nature. Jugez à ce portrait, que je n'ai point flatté, Si le nom de la Reine y peut être ajouté. Vous me vantez en vain son rang & sa tendresse; En vain à la servir votre bouche s'empresse; Que pourroit-elle, hélas! me dire en sa faveur, Que vos yeux aussi-tôt n'effacent de mon cœur? Ah! ne les armez point d'une injuste colère, Princesse; mon dessein n'est point de leur déplaire: Les miens ne sont ouverts que pour les admirer, Et mon cœur n'étoit fait que pour les adorer.

#### TÉNÉSIS.

Je n'ai que trop prévu que l'amour de la Reine Exciteroit en vous une audace si vaine; Et mesurant bientôt tous les cœurs sur le sien, Que parmi les vaincus vous compteriez le mien. Fier de tant de hauts faits, vous avez cru peut-être Que la seule valeur vous en rendroit le maître; Mais, si jamais l'Amour le soumet à vos loix, Ce sera le plus grand de vos sameux exploits.

Vingt Royaumes conquis, l'Égypte subjuguée, L'Afrique en ses déserts par vous seul reléguée, N'ont que trop signalé votre invincible cœur, Sans enchaîner le mien au char de leur Vainqueur. Seigneur, & quel espoir a donc pu vous promettre Qu'à vos desirs un jour vous pourriez le soumettre? Car, si vous en eussiez jamais rien attendu, Vous auriez mieux gardé le respect qui m'est dû. J'estimois vos vertus, & ce n'est pas sans peine Que je vous vois chercher à mériter ma haîne. Je ne vous parle point du péril où vos feux Exposent tous les miens, & moi-même avec eux. Vous l'auriez dû prévoir : une plus belle flamme De ce soin généreux eût occupé votre âme. Te veux bien vous cacher d'autres fecrets encor Plus terribles cent fois pour l'amour d'Agénor: Mais, si vous en voulez pénétrer le mystère, Daignez, si vous l'ôsez, interroger mon père; Il vient : vous en pourrez mieux apprendre aujourd'hui Ce qu'il faut espérer de sa fille & de lui.

( Elle fort. )



## SCÈNE III.

AGÉNOR, seul.

Qu'entends-je?quel mépris! Ah! c'en est trop, ingrate; Vous n'abuserez plus d'un amour qui vous slatte.

# SCÈNE IV.

BÉLUS, AGÉNOR.

AGÉNOR.

Mars j'apperçois Bélus, fuyons un entretien Qui ne peut plus qu'aigrir & fon cœur & le mien.

#### BÉLUS.

Arrêtez un moment: j'ai deux mots à vous dire, Qui me regardent, vous, la Reine, & tout l'Empire. Au mépris de son sang, plus encor de nos loix, Qui n'ont jamais admis d'Étrangers pour nos Rois, De ma sœur & de vous on dit que l'hyménée, Seigneur, doit dès ce jour unir la destinée. L'esprit avec justice indigné de ce bruit, J'ai voulu par vous-même en être mieux instruit.

#### AGÉNOR.

Si ce bruit, quel qu'il foit, a de quoi vous surprendre, De la Reine, Seigneur, ne pouviez-vous l'apprendre?

#### BÉLUS.

Ah! je ne sais que trop ses projets insensés.

#### AGÉNOR.

Et moi de vos fecrets plus que vous ne pensez.

#### BÉLUS.

Si jamais votre cœur fut vraiment magnanime, Vous n'aurez donc pour moi conçu que de l'estime.

#### AGÉNOR.

Je ne démêle point les divers intérêts
Qui vous font en ces lieux former tant de projets.
Il m'a suffi, savant dans l'art de les détruire,
D'en préserver l'État; mais sans vouloir vous nuire.
Ce discours vous surprend; mais, Prince, poursuivez,
Et ne regardez point ce que vous me devez.

#### BELUS.

Je vous devrois beaucoup pour tant de retenue, Si la cause, Seigneur, m'en étoit mieux connue. Mon cœur n'est point ingrat; cependant je sens bien Qu'il voudroit vous hair, & ne vous devoir rien.

#### AGÉNOR.

Je vais donc aujourd'hui, par un aveu sincère, Justifier ici cette haîne si chère. Vous avez cru sans doute, en votre vain courroux, Qu'un étranger sans nom fléchiroit devant vous, Et sur-tout au milieu d'un Cour ennemie, Où l'on voit sa puissance encor mal affermie; Que vous n'aviez, Seigneur, qu'à venir m'annoncer Qu'à l'hymen de la Reine il falloit renoncer, Pour me voir, au dessein de conserver ma vie, Sacrifier l'espoir de régner sur l'Asie: Mais de mes ennemis je brave les projets. Je crains peu la menace, encor moins les effets; Et si jamais l'Amour m'entraînoit vers la Reine, Je ne consulterois ni Bélus ni sa haîne. Mais, pour un autre objet dès long-temps prévenu, Dans des liens plus doux mon cœur fut retenu. Votre fille, Seigneur, est celle que j'adore, Ou que, sans ses mépris, j'adorerois encore.

BÉLUS.

Ma fille! Ténésis?

#### AGÉNOR.

Un captif tel que moi Honoreroit ses fers, même sans qu'il sût Roi.

#### BÉLUS.

Seigneur, si mes secrets ont besoin de silence, Les vôtres n'avoient pas besoin de considence. Quoi! d'aïeux sans éclat Agénor descendu A l'hymen de ma sille auroit-il prétendu?

#### AGÉNOR.

On vante peu le fang dont je reçus la vie:
Mais je n'en connois point à qui je porte envie.
D'aucun foin fur ce point mon cœur n'est combattu.
Le Destin m'a fait naître au sein de la vertu;
C'est elle qui prit soin d'élever mon enfance,
Et ma gloire a depuis passé mon espérance.
Quiconque peut avoir un cœur tel que le mien,
Ne connoît point de sang plus digne que le sien;
Et quand j'ai recherché votre auguste alliance,
J'ai compté vos vertus, & non votre naissance.

#### BÉLUS.

C'est elle cependant qui décide entre nous. Il est plus d'un mortel aussi vaillant que vous; Mais je n'en connois point, quelque grand qu'il puisse être,

Dont le sang d'où je sors ne doive être le maître. La valeur ne sait pas les Princes & les Rois; Ils sont ensans des Dieux, du Destin & des Loix. La valeur, quels que soient ses droits & ses maximes,

Fait

Fait plus d'usurpateurs que de Rois legitimes. Si la valeur, plutôt que la splendeur du sang, Au-dessus des humains pouvoit nous faire un rang, Il n'est point de Soldats qu'un peu de gloire inspire, Qui ne pût à son tour aspirer à l'Empire. En vain sur vos exploits vous fondez votre espoir. Vous voilà revétu de l'absolu pouvoir; Mais comment, & par qui! Seigneur, une Couronne N'est jamais bien à nous, si le sang ne la donne. La Reine, comme moi, fort de celui des Dieux; Elle règne : est-ce assez pour oser autant qu'eux? Imitons leur justice, & non pas leur puissance. L'équité doit régler & peine & récompense. Quoi qu'il en soit, parmi de peu dignes ayeux, Ma fille n'ira point mêler le fang des Dieux. Sur un fang aussi beau si votre amour se fonde, Venez la disputer au Souverain du monde.

#### AGÉNOR.

L'orgueil de ces grands noms n'éblouit point mes yeux; Le mien, sans ce secours, est assez glorieux Pour ne rien voir ici dont ma fierté s'étonne. Un Guerrier généreux que la vertu couronne, Vaut bien un Roi formé par le secours des Loix; Le premier qui le sut n'eut pour lui que sa voix. Quiconque est élevé par un si beau suffrage, Ne croit pas du Destin déshonorer l'ouvrage. Tome II. Seigneur, à Ténésis je réservois ma soi,
Parce que mon amour la crut digne de moi.
J'ai voulu vous l'offrir, dans la crainte peut-être
De me voir obligé de vous donner un Maître.
La Reine m'offre ici l'Empire avec sa main:
Puisque vous m'y forcez, ce sera dès demain;
Ne sût-ce qu'à dessein, Seigneur, de vous instruire
Qu'un Soldat n'en est pas moins digne de l'Empire.

#### BÉLUS

Hé bien! poursuivez donc, tâchez de l'obtenir; Mais songez aux moyens de vous y maintenir.

(Il fort.)

## SCÈNE V.

#### AGÉNOR, seul.

A H! dût-il m'en coûter le repos de ma vie, Je veux de leur mépris punir l'ignominie. La Reine vient: parlons, irritons son ardeur, Associons ma haîne aux transports de son cœur; Employons, s'il se peut, à slatter sa tendresse, Le moment de raison que mon dépit me laisse.



# S C È N E V I. SÉMIRAMIS, A GÉNOR. SÉMIRAMIS.

Invincible Héros, seul appui de mes jours, A quel autre aujourd'hui pourrois-je avoir recours? Je viens de pénétrer le plus affreux mystère. On me trahit, Seigneur, & le traître est mon frère. Cette austère vertu dont se paroit l'ingrat, Ne servoit que de voile au plus noir attentat. Comblé de tant d'honneurs, ce perside que j'aime, De mes propres bienfaits s'arme contre moi-même; C'est lui dont la fureur, séduisant mes Sujets, M'en fait des ennemis déclarés ou secrets. L'auriez-vous soupçonné d'une action si noire?

#### AGÉNOR.

D'un Prince tel que lui vous devez peu la croire.

#### SÉMIRAMIS.

Seigneur, il n'est plus temps de le justifier; Il ne faut plus songer qu'à le facrisser.

Ma tendresse pour lui ne fut que trop sincère,
Je n'en ai que trop fait pour cet indigne frère,
Malgré moi; car ensin, ce n'est pas d'aujourd'hui
Que mon cœur en secret s'élève contre lui.

Si vous faviez quelle est la fureur qui le guide, Et tout ce qu'en ces lieux méditoit le perside! Il en veut à vous-même, à mon Trône, à mes jours, Si de tant de complots vous n'arrêtez le cours. Mourant, percé de coups par l'ordre de ce traître, Mégabise, Seigneur, dans ces murs va paroître; Je le fais en secret apporter en ces lieux.

#### AGÉNOR.

Madame, devez-vous en croire un furieux? Il est vrai qu'il accuse & Bélus & Madate.

#### SÉMIRAMIS.

Vous voyez s'il est temps que ma vengeance éclate.

#### AGÉNOR.

Il faut dissimuler un si juste courroux;
Bélus est dans ces lieux aussi puissant que vous.
Gardez-vous d'éclater: plus que jamais, Madame,
Vous devez rensermer vos transports dans votre âme.
Tout un peuple, pour lui prêt à se déclarer....

#### SÉMIRAMIS.

Eh bien! pendant la nuit il faut s'en assurer.

C'est de vous que j'attends cet important service,

Vous, pour qui seul ici j'ordonne son supplice.

Seigneur, vous vous troublez! je ne sais quels transports

Eclatent dans vos yeux, malgré tous vos essorts.

#### AGÉNOR.

Reine, je l'avoûrai, qu'à regret contre un frère Mon bras vous prêteroit ici fon ministère; Non que de vous servir il néglige l'emploi, Mais daignez le commettre à quelqu'autre que moi. Vous ne m'en verrez pas moins prompt à vous défendre, Contre des jours si chers si l'on ôse entreprendre.

#### SÉMIRAMIS.

Ah, Seigneur! ce n'est pas l'interêt de mes jours Qui me fait d'un Héros implorer le secours. Plût au Ciel que Bélus n'en voulût qu'à ma vie! D'un courroux moins ardent on me verroit saisse: Mais, hélas! le cruel attaque en sa sureur Tout ce qui sut jamais de plus cher à mon cœur. Ce n'est qu'à le sauver que ma tendresse aspire, Et ce n'est pas pour moi que je désends l'Empire. Seigneur, si Ténésis eût rempli mon espoir, Mon cœur n'auroit plus rien à vous faire savoir; Et le vôtre du moins, plein de reconnoissance, Rassureroit du mien la timide espérance.

#### AGÉNOR.

La Princesse a daigné dans un long entretien....

#### SÉMIRAMIS.

Hé quoi! vous l'avez vue, & ne m'en dites rien! On fait tout, cependant on garde un froid filence! On se trouble, on soupire, & même en ma présence! Quels regards! quel accueil! & qu'est-ce que je voi? Sans doute on vous aura prévenu contre moi. Ah! Seigneur, pardonnez ces pleurs à mes allarmes, Et n'accusez que vous de mes premières larmes.

#### AGÉNOR.

Quand on est, comme vous, si ressemblante aux Dieux, Dans le cœur des Mortels on devroit lire mieux.

Que n'en doit point attendre une Reine si belle?

Quel cœur à ses desirs pourroit être rebelle?

Sans vous offrir ici des soupirs ni des soins,

Peut-être qu'Agénor n'en aimera pas moins.

Son cœur, né pour la guerre & non pour la tendresse,

Des camps qui l'ont nourri garde encor la rudesse,

Et je crois qu'en esset vous n'en attendez pas

Des vulgaires Amans les frivoles éclats:

Mais tel qu'il est ensin, si ce cœur peut vous plaire,

J'accepte tous les dons que vous voulez me faire.

#### SÉMIRAMIS.

Que vous me rassurez par un aveu si doux!

Qu'avec crainte, Seigneur, j'ai paru devant vous!

Hélas! sans se slatter, une Reine coupable

Pouvoit-elle espérer de vous paroître aimable?

Pour toucher votre cœur, je n'ai que mes transports;

Pour me justisser, je n'ai que mes remords.

Mais que dis-je? & pourquoi me reprocher un crime Que mon amour pour vous va rendre légitime? Si jamais dans le sang mes mains n'eussent trempé, Si quelqu'heureux forfait ne me fût échappé, Je ne goûtetois pas la douceur infinie De pouvoir vous aimer le reste de ma vie. Venez, Seigneur, venez donner à l'Univers, Qui me vit si long-temps lui préparer des fers, Un spectacle pompeux qu'il n'osoit se promettre, C'est de voir à son tour un mortel me soumettre. Venez, par un hymen si cher à mes souhaits, Du perfide Bélus confondre les projets. Par ces nœuds, dont je cours hâter l'auguste fête, Venez de l'Univers m'annoncer la conquête. Hélas! je l'ai privé du plus grand de ses Rois: Mais je lui rends en vous plus que je ne lui dois.

Fin du second Acte.

# ACTE III.

# SCÈNE PREMIÈRE. BÉLUS, MADATE.

BÉLUS.

MADATE, c'en est fait; la Fortune cruelle
A juré que ma sœur l'éprouveroit sidelle.
Le traître Mégabise, à tes coups échappé,
Nous vend cher à tous deux le trait qui l'a frappé.
Il a de nos complots fait avertir la Reine,
Et je sais que près d'elle en secret on l'amène.
Il ne nous reste plus, dans un si triste sort,
D'autre espoir que celui d'illustrer notre mort.
Mourons: mais, s'il se peut, avant qu'on nous opprime,
Honorons mon trépas de plus d'une victime.
Seul espoir dont mon cœur s'est trop entretenu,
Imprudent Ninias, qu'êtes-vous devenu?

#### MADATE.

Seigneur, dès que le fort contre nous se déclare, Que pourroit contre lui la vertu la plus rare? Et quel espoir encor peut vous être permis Dans ces perfides lieux à la Reine soumis? C'est loin d'ici qu'il faut conjurer un orage Que prétendroit en vain braver votre courage.

#### BÉLUS.

Qui? moi! qu'en fugitif j'abandonne ces lieux!

Mes ennemis y font, & je ne cherche qu'eux.

Le Ciel même dût-il m'accabler fous fa chûte,

Mon cœur n'est pas de ceux que le péril rebute;

Il n'a jamais formé que d'illustres desseins,

Et ma perte aujourd'hui n'est pas ce que je crains.

As-tu fait de ma part avertir Mermécide?

C'est de lui que j'attends un conseil moins timide.

Il vient: cours cependant informer Agénor

Qu'un moment sans témoins je veux le voir encor.

Je conçois un projet qui flatte ma vengeance,

Et rend à mon courroux sa plus chère espérance.

## SCÈNE II.

### BELUS, MERMÉCIDE.

#### BÉLUS.

Mermécide, fais-tu jusqu'où vont nos malheurs? Que ce funeste jour nous prépare d'horreurs! Nous fommes découverts; & bientôt de la Reine Nous allons voir fur nous tomber toute la haîne.

#### MERMÉCIDE.

Je vous ai déjà dit, Seigneur, que cette main N'attend qu'un mot de vous pour lui percer le sein. Malgré le faix des ans, l'âge ensin qui tout glace, Je sens par vos périls réchausser mon audace. Prononcez son arrêt, condamnez votre sœur; J'immole avant la nuit elle & son défenseur. Il semble qu'avec nous le sort d'intelligence Livre à tous vos desseins ce Guerrier sans défense.

#### BÉLUS.

Non, Mermécide, non, je n'y puis consentir; Épargne à ma vertu l'horreur d'un repentir.

Mon bras ne s'est armé que pour punir des crimes, Et non pour immoler d'innocentes victimes.

Je l'ai vu ce Héros; tremblant à son aspect, Je n'ai senti pour lui qu'amour & que respect.

De quel crime, en esset, ce Guerrier redoutable Envers les miens & moi peut-il être coupable?

On n'est point criminel pour être ambitieux.

On offre à ses desirs un Trône glorieux:

A ses vœux les plus doux moi seul ici contraire,

Je dédaigne un Héros qui m'est si nécessaire;

Cependant je l'estime, & je sens dans mon cœur

Je ne sais quel penchant parler en sa saveur.

Je n'ai peut-être ici qu'avec trop d'imprudence

Laissé d'un vain mépris éclater l'apparence.

Perdons ma sœur; pour lui, consens à l'épargner:

Loin de le perdre, il saut tâcher de le gagner.

Je sais un sûr moyen de l'armer pour moi-même;

Que te dirai-je ensin? C'est Ténésis qu'il aime.

#### MERMÉCIDE.

Mais pour en disposer, Seigneur, est-elle à vous? Ninias, engagé dans des liens si doux, En a gardé peut-être une tendre mémoire.

#### BÉLUS.

Cette union n'étoit que trop chère à ma gloire.
Qui doit plus que Bélus en regretter les nœuds?
Cet hymen auroit mis le comble à tous mes vœux.
Mais un plus digne foin veut qu'on lui facrifie
L'espoir qu'eut Ténésis au Trône de l'Asie;
Il faut à Ninias conserver désormais
Un sceptre qui doit seul attirer ses souhaits.
Ma fille sut à lui; mais ce n'est pas un gage
Qui lui puisse assurer un si noble avantage.
A son premier hymen arrachons Ténésis,
Si je veux d'un second priver Sémiramis.
Ninias n'auroit plus qu'une espérance vaine,
Si jamais Agénor s'unissoit à la Reine.

Enfin, puisque le sort m'y contraint aujourd'hui, Il saut sans murmurer descendre jusqu'à lui, En de honteux liens engager ma famille, Aux vœux d'un inconnu sacrisier ma fille.

#### MERMÉCIDE.

Mais si de son hymen il dédaignoit l'honneur?

#### BÉLUS.

Je l'abandonne alors à toute ta fureur.

Adieu. Bientôt ici ce Guerier doit se rendre:

En ces lieux cependant songeons à nous désendre;

Disperse nos amis autour de ce Palais,

Qu'aux troupes de la Reine ils en ferment l'accès.

Il faut des plus hardis, commandés par moi-même,

Placer ici l'élite en ce péril extrême;

Semer de toutes parts des bruits séditieux,

Qui puissent ranimer les moins audacieux;

Dire que Ninias voit encor la lumière,

Qu'il revient pour venger le meurtre de son père.

Je veux de ce saux bruit saire trembler ma sœur,

Porter le désespoir jusqu'au sond de son cœur.

Tandis qu'ici tu vas signaler ton courage,

Que ma vertu du mien va faire un triste usage!

## SCÈNE III.

BÉLUS, seul.

 $\mathbf{E}_{ exttt{NFIN}},$  c'en est donc sait: me voilà parvenu Au point de m'abaisser aux pieds d'un inconnu; De flatter une ardeur que j'ai tant méprisée, Mais que le fort injuste a trop favorisée. De l'espoir le plus doux il faut me dépouiller, Et du sang de ma sœur peut-être me souiller. Telle est donc de ces lieux l'influence cruelle Oue même la vertu s'y rendra criminelle; Et lorsque de ses soins la justice est l'objet, Elle y doit emprunter les secours du forfait. Dieux jaloux, dont j'ai tant imploré la vengeance, Confiez-m'en du moins l'invincible puissance. Si tel est de mon sang le malheureux destin Qu'il y faille ajouter un crime de ma main, Que l'astre injurieux qui sur ce sang préside Lui doive un assassin après un parricide. Grands Dieux, si vous n'osez vous joindre à mon courroux,

Daignez pour un moment m'associer à vous. On vient....

# SCÈNE IV. BÉLUS, AGÉNOR.

BÉLUS.

C'EST l'Etranger. Que de trouble, à sa vue, S'élève tout-à-coup dans mon âme éperdue!
( à Agénor.)

N'est-ce point abuser des momens d'Agénor, Que de vouloir ici l'entretenir encor? Seigneur, sans me flatter d'une vaine espérance, Puis-je attendre de vous un peu de constance? Après un entretien mêlé de tant d'aigreur, Puis-je en espérer un plus consorme à mon cœur?

#### AGÊNOR.

Dès qu'il en bannira l'orgueil & la menace, Qu'il n'ira point lui-même exciter mon audace, Bélus peut-il penser qu'Agénor aujourd'hui Manque de constance ou de respect pour lui?

#### BÉLUS.

Je vais donc avec vous employer un langage Dont jamais ma fierté ne me permit l'ufage. Je vois fur votre front une auguste candeur, Don du Ciel que n'a point démenti votre cœur,

Qui semble m'inviter à vous ouvrir sans crainte Celui d'un Prince né fans détour & fans feinre. Mais avant qu'à vos yeux de mes desseins secrets Je développe ici les facrés intérêts, Il m'importe, Seigneur, de regagner l'estime D'un cœur que je ne puis croire que magnanime. Vous avez cru, sans doute, instruit de mes desseins, Que l'ambition seule avoit armé mes mains. En effer, à me voir appliqué sans relâche Aux malheureux complots où mon courroux m'attache, Qui ne croiroit, Seigneur, du moins sans m'offenser, A de honteux foupçons pouvoir se dispenser? Mais ce n'est pas sur moi, qu'aucun desir n'enflamme, C'est sur les Dieux qu'il faut en rejetter le blâme. La fureur de règner ne m'a point corrompu; Je règnerois, Seigneur, si je l'avois voulu. Si ma sœur elle-même avoit régné sans crime, Si sur moi son pouvoir eût été légitime, Ou si, pour la punir d'un parricide affreux, Les Dieux avoient été plus prompts, plus rigoureux, Vous ne me verriez point attaquer sa puissance, Ou sur ces Dieux trop lents usurper la vengeance: Mais ils m'ont de leurs soins dénié la faveur, Comme si c'étoit moi qu'eût offensé ma sœur; Ou que je dusse seul embrasser leur querelle. Je ne suis que pour eux, ils ne sont que pour elle. Mais vous, qu'à mes desseins j'éprouve si fatal,

Lorsque vous devriez en être le rival,
Avec une vertu que l'Univers révère,
Qui devroit d'elle-même épouser ma colère,
Je ne vois qu'un Héros protecteur des forfaits,
Qui se laisse entraîner au torrent des bienfaits.
Car ne vous slattez point qu'avec quelqu'innocence
Vous puissez de ma sœur embrasser la défense.
Eh! comment se peut-il qu'épris de Ténésis,
Vous ayez pu, Seigneur, servir Sémiramis?
Quel étoit donc l'espoir du seu qui vous anime?
Vous saviez mes projets; ignorez-vous son crime?

#### AGÉNOR.

Et que m'importe à moi ce forfait odieux?

Est-ce à moi sur ce point de prévenir les Dieux?

Pour vous charger ici du soin de son supplice,

Est-ce à vous que le Cicl a commis sa justice?

Seigneur, dans ses desseins votre cœur trop ardent

Ne cache point assez le piége qu'il me tend.

De vos divers complots la trame découverte

Vous fait de votre sœur vouloir hâter la perte;

Dans le dessein affreux d'attenter à ses jours,

Vous voulez lui ravir son unique secours.

Cessez de me slatter que l'Univers m'admire,

Pour m'en faire un devoir de resuser l'Empire,

De rejetter l'honneur d'un hymen glorieux....

BÉLUS.

#### BÉLUS.

Dites plutôt, Seigneur, d'un hymen odieux. Oui, je veux vous ravir ce honteux Diadême, Vous ôter à la Reine, & vous rendre à vous-même. Retenir la vertu qui fuit de votre sein, De ma fille & de moi vous rendre digne enfin. Je vois où malgré vous le dépit vous entraîne : Mais je veux qu'en Héros la raison vous ramène, Dussé-je en suppliant embrasser vos genoux. Je ne vous nierai pas que j'ai besoin de vous; C'est en dire beaucoup pour une âme assez fiere, Que l'on ne vit jamais descendre à la prière; Et, si je m'en rapporte au bruit de vos vertus, C'est en dire encor plus pour vous que pour Bélus. Croyez que le desir de sauver une vie Qui malgré tous vos soins pourroit m'être ravie, N'est pas ce qui m'a fait vous rappeler ici. Ne me soupçonnez point d'un si lâche souci; Foible raison pour moi, mon cœur en a bien d'autres, Que je veux essayer de rendre aussi les vôtres. Dussiez-vous révéler mes secrets à ma sœur, Je vais vous découvrir jusqu'au fond de mon cœur. Quelque soin qui pour elle ici vous intéresse, Je n'exige de vous ni serment ni promesse. Quel péril trouverois-je encore à m'expliquer? Je n'ai plus rien à perdre, & j'ai tout à risquer. Tome II.

De mon indigne sœur la mort est assurée; Malgré les Dieux & vous, mon courroux l'a jurée. Oui, Seigneur, & ce jour terminera les siens, Deviendra le plus grand ou le dernier des miens. Les conjurés sont prêts; leur troupe audacieuse Portoit jusques sur vous une main furieuse, Si je n'eusse arrêté leurs complots inhumains. Quoique vous seul ici traversiez mes desseins, La vertu sur mon cœur sut toujours trop puissante, Pour pouvoir immoler une tête innocente: Mais je ne puis souffrir qu'avec tant de valeur Vous vous déshonoriez à protéger ma sœur. Si je vous haïssois, votre mort est certaine; Je n'ai qu'à vous livrer à l'hymen de la Reine. Mais je veux vous ravir à ce honteux lien; Et, pour y parvenir, je n'épargnerai rien. Abandonnez la sœur, je vous réponds du frère. Dites-moi, Ténésis vous est-elle encor chère?

#### AGÉNOR.

Cruel! n'achevez pas, j'entrevois vos desseins: Offrez à d'autres vœux vos présents inhumains. Laissez-moi ma vertu: la vôtre, trop farouche, A mon cœur affligé n'offre rien qui le touche; Et j'aime mieux encore essuyer vos mépris, Que de vous voir tenter de m'avoir à ce prix. Si vous l'aviez pensé, je tiendrois votre estime

Plus honteuse pour moi que ne seroit un crime. Votre fille m'est chère, & jamais dans mon cœur Je ne fentis pour elle une plus vive ardeur; Je l'aime, je l'adore, & mon âme ravie Eût préféré sa main au Trône de l'Asie. Je conçois tout le prix d'un bonheur si charmant; Mais je le conçois plus en Héros qu'en Amant. Vous remplissez mon cœur de douleur & de rage, Sans remporter sur lui que ce foible avantage. Triste & désespéré de vos premiers refus, Et d'un illustre hymen moins touché que confus, J'allois quitter ces lieux malgré ma foi promise, Honteux qu'à mon dépit la Reine l'eût furprise : Mais, Seigneur, c'est assez pour m'attacher ici, Que de tous vos complots vous m'ayez éclairci. Votre sœur en moi seul a mis son espérance; Fallût-il de mon sang payer sa confiance, Aux plus affreux dangers vous me verrez courir, Sans donner à l'amour seulement un soupir.

#### BÉLUS.

Courez donc immoler Ténésis elle-même, Une Princesse encor qui peut-être vous aime; Car ensin, à juger de son cœur par le mien, Mon penchant doit assez vous répondre du sien. Mais votre cœur se fait une gloire sauvage De resuser du mien un si précieux gage. Mon fils (d'un nom si doux laissez-moi vous nommer, Et dans ses soins pour vous mon cœur se consirmer.)
Une fausse vertu vous flatte & vous abuse,
Au véritable honneur votre cœur se resuse.
Fait-il donc consister sa gloire à protéger
Des crimes dont déjà vous m'auriez dû venger?

#### AGÉNOR.

Voyez où vous emporte une aveugle colère. Eh! qui défends-je ici? La sœur contre le frère. Votre cœur croit en vain l'emporter sur le mien; Malgré tout mon amour, je n'écoute plus rien. Mais si l'on en vouloit à votre illustre tête, Ma main à la fauver n'en fera pas moins prête. Entre la Reine & vous, juste, mais généreux, Je me déclarerai pour les plus malheureux. Adieu, Seigneur: je sens que ma vertu chancelle: Et j'en dois à ma gloire un compte plus fidèle. Je ne vous cache point ma foiblesse & mes pleurs, Mon cœur est déchiré des plus vives douleurs; Mais il faut mériter, par un effort sublime, S'il ne m'aime, du moins que le vôtre m'estime.  ${f V}$ ous pouvez vous flatter , malgré votre courroux , Que vous m'avez rendu plus à plaindre que vous.



## SCÈNE V.

BÉLUS, seul.

Esclave des bienfaits, moins grand que téméraire, Puisque tu veux mourir, il faut te satisfaire. Après t'avoir rendu maître de mes secrets, Il faut que de tes jours je le sois désormais. Grands Dieux, qui ne m'ossrez que de chères victimes, Ne me les rendrez-vous jamais plus légitimes? Mais puisque vous voulez un crime de ma main; Dieux cruels, il saut bien s'y résoudre à la sin.

# S CÈNE VI. BÉLUS, TÉNÉSIS, TÉNÉSIS,

AH, Seigneur! est-ce vous? Que mon âme éperdue Avoit besoin ici d'une si chère vue! Je ne sais quels projets on médite en ces lieux: Mais je ne vois par-tout que Soldats surieux, Que des fronts menaçans, qu'épouvante, que trouble. La Garde du Palais à grands slots se redouble. La Reine frémissante erre de toutes parts, Et je n'en ai reçu que de tristes regards, Quoiqu'elle m'ait appris que son hymen s'apprête. Mais quels apprêts, grands Dieux, pour une telle sête! Que mon cœur, allarmé de tout ce que je voi, En conçoit de douleur, & de trouble, & d'effroi! D'un son tumultueux tout ce Palais résonne, Et je sais qu'en secret la Reine vous soupçonne.

#### BÉLUS.

Ma fille, elle fait plus que de me soupçonner, Et de bien d'autres cris ces lieux vont résonner. Que ces tristes apprêts qui causent vos allarmes, Vont vous coûter encor de soupirs & de larmes, Ma chère Ténésis! On sait tous mes projets, Et c'est contre moi seul que se sont tant d'apprêts.

#### TÉNÉSIS.

Pourquoi donc en ces lieux vous arrêter encore? Souffrez que pour vous même ici je vous implore; Fuyez, daignez du moins tenter quelque fecours Qui d'un père si cher me conserve les jours. Mais un reste d'espoir me slatte & vient me luire; Je crois même, Seigneur, devoir vous en instruire. Agénor a pour moi témoigné quelqu'ardeur Que n'aura point peut-être étoussé ma rigueur. Ainsi que son pouvoir, sa valeur est extrême. Que ne fera-t-il point pour plaire à ce qu'il aime?

#### BÉLUS.

Agénor! ah! ma fille, il n'y faut plus penfer.
L'infolent! à quel point il vient de m'offenser!
Ténésis, si c'est-là votre unique espérance,
Vous me verrez bientôt immoler sans désense.
Je veux à votre gloire épargner un récit
Qui ne vous causeroit que honte & que dépit.
Au Maître des Humains je vous avois unie.
Après m'être flatté d'une gloire infinie,
Il m'a fallu descendre à des nœuds sans éclat;
Et d'un soin si honteux je n'ai fait qu'un ingrat.
Ma fille, on vous présère une Reine barbare;
Contre vous, contre moi, pour elle on se déclare.
Je me suis abaissé jusques à supplier;
Mais qu'un vil Étranger vient de m'humilier!

#### TÉNÉSIS.

Je vous connois tous deux; violens l'un & l'autre, Son cœur fier n'aura pas voulu céder au vôtre; Une timide voix faura mieux le fléchir. Je n'examine rien, s'il peut vous fecourir. Souffrez pour un moment que je m'offre à fa vue.

#### BÉLUS.

Ma fille, il n'est plus temps, sa perte est résolue. Plus que les miens ici ses jours sont en danger; De ses lâches resus son sang va me venger. Adieu. De ce Palais, où bientôt le carnage Va n'offrir à vos yeux qu'une effroyable image, Fuyez, dérobez-vous de ce funeste lieu; Où je vous dis peut-être un éternel adieu.

## SCÈNE VII.

TENESIS, Seule.

) Sort, si notre sang te doit quelques victimes, La Reine à ton courroux n'offre que trop de crimes. Hélas! c'en est donc fait; & je touche au moment Où je verrai perir mon père, ou mon amant, L'un par l'autre; & tous deux, soit l'amant, soit le père, Ils n'armeront contr'eux qu'une main qui m'est chère, Et ne me laisseront, pour essuyer mes pleurs, Que celle qui viendra de combler mes malheurs. Mais, en est-ce un pour moi que la mort d'un perfide Qui préfère à ma main une main parricide? Dès qu'un lâche intérêt le jette en d'autres bras, Que m'importe son fort? Ce qu'il m'importe? hélas! Malheureuse, malgré ta tendresse trahie, Dis qu'il t'importe encor plus que ta propre vie, Et que l'ingrat lui feul occupe plus ton cœur Qu'un père infortuné n'excite ta douleur. Non, non, malgré Bélus, il faut que je le voie;

De leur hymen du moins je veux troubler la joie; M'offrir à leurs regards, l'œil ardent de courroux; Les immoler tous deux à mes transports jaloux. Hélas! que ma douleur tromperoit mon attente! L'ingrat ne me verroit qu'affligée & mourante, Loin de les immoler, me traîner à l'Autel, Et moi-même en mon sein porter le coup mortel; De leur hymen offrir pour première victime Un cœur qui, sans amour, auroit été sans crime. Ah, lâche! si tu veux t'immoler en ce jour, Que ce foit à ta gloire, & non à ton amour. N'importe, il faut le voir : un repentir peut-être A mes pieds, malgré lui, ramènera le traître. Pour mon père du moins implorons son secours, Lui seul peut m'assurer de si précieux jours. Heureuse que ce soin puisse aux yeux d'un parjure Voiler ceux que l'Amour dérobe à la Nature!

Fin du troisième Acte.

## ACTEIV.

## SCÈNE PREMIÈRE.

AGÉNOR, seul.

Où vais-je, malheureux, & quel est mon espoir? Indomptable sierté, chimérique devoir, Si tu veux qu'à tes loix la gloire encor m'enchaîne, Cache donc mieux l'abîme où mon dépit m'entraîne; Ou ne me réduis point à te facrisser Un bien à qui mon cœur se promit tout entier. Ah! suyons de ces lieux, ou laissons dans mon âme Renaître les transports de ma première stamme. Allons chercher ailleurs des lauriers dont l'honneur Flatte plus ma vertu, coûte moins à mon cœur. Il ne me reste plus, pour l'ébranler encore, Que de m'ossrir aux yeux de celle que j'adore. Qu'à regret je combats ce suneste desir!



# S C È N E I I. TÉNÉSIS, A GÉNOR.

#### AGÉNOR.

Mars je la vois; grands Dieux, que vais-je devenir? Fuyons, n'attendons pas que mon âme éperdue S'abandonne aux transports d'une si chère vue.

#### TÉNÉSIS.

Ne fuyez point, Seigneur; un cœur si généreux
Ne doit point éviter l'abord des malheureux.
Hélas! je ne viens point pour troubler par mes larmes
Un hymen qui pour vous doit avoir tant de charmes.
Vous ne me verrez point, contraire à vos desirs,
A des transports si doux mêler mes déplaisirs.
Je viens, Seigneur, je viens, tremblante pour un père,
Consier à vos soins une tête si chère,
Embrasser vos genoux, & d'un si ferme appui
Implorer le secours moins pour moi que pour lui.
Je ne demande point qu'à la Reine insidèle,
Pour sauver des ingrats, vous vous armiez contr'elle:
Tant d'espoir n'entre point au cœur des malheureux;
Ils ne savent former que de timides vœux.
Non, d'un amour juré sous de si noirs auspices

Je n'attends plus, Seigneur, de si grands sacrisces. Hélas! qui m'auroit dit qu'après des soins si doux, Je viendrois sans succès tomber à vos genoux, Qu'on ne me répondroit que par un froid silence? Ah! d'un regard du moins rendez-moi l'espérance. Ne suffisoit-il pas du resus de ma main, Sans me plonger encor le poignard dans le sein? Daignez prendre pitié d'une triste samille. N'immolez pas du moins le père avec la fille.

#### AGÉNOR.

Ah! ne m'outragez point par cet indigne effroi; Si j'immole quelqu'un, ce ne sera que moi. N'accablez point vous-même un amant déplorable, Plus malheureux que vous, peut-être moins coupable. Hélas! où malgré moi m'avez-vous engagé! Dans quel abîme affreux vos rigueurs m'ont plongé! Il est vrai qu'au dépit mon âme abandonnée A voulu se venger par un prompt hyménée. J'ai fait plus; un devoir facré, quoiqu'inhumain, M'a fait avec fierté rejetter votre main. Mais on en exigeoit pour prix un facrifice Dont jamais ma vertu n'admettra l'injustice; Et si je vous avois acceptée à ce prix, Vous-même ne m'eussiez reçu qu'avec mépris. Ce n'est pas que mon cœur, rebuté de sa chaîne, Se soit un seul moment écarté vers la Reine.

J'aurois trop à rougir si pour Sémiramis
J'avois abandonné l'aimable Ténésis.

Je la perds cependant, si je lui suis sidèle.

Si je lui facrisse une Reine cruelle,

Je ne suis plus qu'un cœur sans honneur & sans soi;

Sceptre, Maitresse, honneur, tout est perdu pour moi.

Adieu, Madame, adieu; je vais loin de l'Asse

Signaler la fureur dont mon âme est saisse:

Mais avant mon départ je sauverai Bélus,

Je sauverai la Reine, & ne vous verrai plus.

A des périls trop sûrs c'est exposer ma gloire,

Que d'ôser à vos yeux disputer la victoire.

#### TÉNÉSIS.

Hélas! malgré les foins de ce que je me doi,
Que la mienne, Seigneur, fera triste pour moi!
Qu'Agénor frémiroit de mon destin barbare,
S'il savoit comme moi tout ce qui nous sépare,
Et de combien d'horreurs nos cœurs sont menacés!
Mais sans vous informer de mes malheurs passés,
Je ne soussiriai point qu'une slamme si belle
Dont je mérite peu l'attachement sidèle,
Pour tout prix des secours que j'implore de vous,
Vous sasse renoncer à l'espoir le plus doux.
Quoi qu'il m'en coûte, il saut vous donner à la Reine;
Je veux sormer moi-même une si belle chaîne,
Ne pouvant vous payer que du don de sa soi:

Mais croyez, si ma main eût dépendu de moi,
Que j'aurois fait, Seigneur, le bonheur de ma vie
De voir à vos vertus ma destinée unie;
Et, si jamais le fort pouvoit nous rapprocher,
Que votre cœur n'auroit rien à me reprocher.
Je ne vous nierai pas, Seigneur, que je vous aime;
Je trouve à vous le dire une douceur extrême,
Et l'Amour n'a point cru déshonorer mon cœur,
En y faisant pour vous naître une vive ardeur.
Mais, hélas! cet aveu, si doux en apparence,
N'en doit pas plus, Seigneur, slatter votre espérance.
Je ne sais point former de parjures liens.
Quoiqu'un âge bien tendre ait vu serrer les miens,
Il n'en est pas moins vrai qu'un funeste hyménée
Aux loix d'un autre époux soumet ma destinée.

#### AGÉNOR.

Vous, Madame?

#### TÉNÉSIS.

Et j'ai cru devoir vous révéler Ce qu'ici vainement je voudrois vous celer. Ce feroit vous trahir....

#### AGÉNOR.

Ah! cruelle Princesse,
De quel barbare prix payez-vous ma tendresse!

Et puisqu'enfin j'allois abandonner ces lieux, Pourquoi me dévoiler ces secrets odieux?

#### TÉNÉSIS.

Trop d'espoir eût séduit votre âme généreuse.

#### AGÉNOR.

Mais il en eût rendu la douleur moins affreuse. Hélas! que le Destin, en unissant nos cœurs, S'est bien fait un plaisir d'égaler nos malheurs! Comme vous à l'hymen engagé dès l'enfance, Cependant de ses nœuds j'ai bravé la puissance; Et de tous les sermens dont j'attestai les Dieux, Je n'ai gardé que ceux que je sis à vos yeux. Quelle étoit cependant celle à qui l'hyménée Du parjure Agénor joignit la destinée? J'ignore encor son nom: mais je sais que jamais La jeunesse ne vit briller autant d'attraits. S'ils ont pu se former, qu'elle doit être belle! La seule Ténésis l'emporteroit sur elle. Que vous plaindrez mon sort à ce fatal récit! Près de Sinope....

#### TÉNÉSIS.

O Ciel! quel trouble me faisit!
Ne fut-ce point, Seigneur, près d'un antre terrible,
Des décrets du Destin interprète invisible?

#### AGÉNOR.

C'est-là, pour la première & la dernière sois,
Que je vis la Beauté qu'on soumit à mes loix.
Du pyrope éclatant sa tête étoit ornée:
Sans pompe cependant elle sur amenée.
Un mortel vénérable, & dont l'auguste aspect
Inspiroit à la fois la crainte & le respect,
Conduisoit à l'Autel cette jeune merveille;
Age peu dissérent, suite toute pareille,
Un Prêtre, deux Vieillards, nul Esclave près d'eux.
De la pourpre des Rois on nous orna tous deux.

#### TÉNÉSIS.

Mais, Seigneur, à l'Autel ne vit-on point vos mères?

#### AGÉNOR.

L'un & l'autre avec nous, nous n'avions que nos pères.

TÉNÉSIS.

Achevez.

AGÉNOR.

J'ai tout dit.

TÉNÉSIS.

Hélas! c'étoit donc vous!

AGÉNOR.

Quoi, Madame?

TÉNÉSIS.

#### TÉNÉSIS.

Ah, Seigneur! vous êtes mon époux.

#### AGÉNOR.

Moi, votre époux! qui? moi! le fils de Mermécide!

#### TÉNÉSIS.

Ah, Seigneur! ce nom seul de notre hymen décide; Bélus m'en a parlé cent sois avec transport, De ce fils disparu plaignant toujours le sort. De celui des Humains ce fils doit être Arbitre.

#### AGÉNOR.

Mon cœur est moins touché d'un si superbe titre, Que d'un bien....

#### TÉNÉSIS.

Terminons des transports superflus. Adieu, Seigneur, adieu; je cours chercher Bélus. Les momens nous sont chers; il faut que je vous laisse.



## SCÈNE III.

AGÉNOR, seul.

Qu'AI-JE entendu? qui? moi, l'époux de la Princesse! Et comment ce Bélus, si jaloux de son rang, A-t-il pu se choisir un gendre de mon sang? Mais quel est donc celui dont le Ciel m'a fait naître, Si l'Univers en moi doit adorer un Maître?

# SCÈNE IV.

MIRAME, AGÉNOR.

MIRAME.

Seigneur, un Etranger, qui se cache avec soin, Demande à vous parler un moment sans témoin.

AGÉNOR.

Qu'il entre.



## SCÈNE V.

AGÉNOR, seul.

CEPENDANT, que mon âme agitée, Toute entière aux plaisirs dont elle est transportée, Auroit ici besoin d'un peu de liberté!

# SCÈNE VI.

MERMÉCIDE, AGÉNOR, MIRAME.

AGÉNOR.

Approchez, vous pouvez parler en sûreté.

MERMÉCIDE.

D'un fecret important chargé de vous instruire.... Mais daignez ordonner, Seigneur, qu'on se retire.

AGÉNOR, à Mirame.

Sortez.



# S C È N E V I I. AGÉNOR, MERMÉCIDE.

#### AGÉNOR.

H'É bien? quel est ce secret important? Hâtez-vous, tout m'appelle ailleurs en cet instant.

#### MERMÉCIDE.

Seigneur, dans ce billet que j'ôse ici vous rendre....

#### AGÉNOR.

De quelle main?

#### MERMÉCIDE.

Lisez, & vous allez l'apprendre.

#### AGÉNOR.

C'est de Bélus, sans doute; & son cœur généreux Daigne encor... mais lisons.

(Mermécide tire un poignard, & le lève pour frapper Agénor.)

AGÉNOR, arrêtant le bras de Mermécide.

Arrête, malheureux.

D'une si foible main, qu'espéres-tu, perside? Mais qu'est-ce que je vois? Grands Dieux, c'est Mermécide!

#### MERMÉCIDE.

Ciel! que vois-je à mon tour? Mérodate, mon fils! Et, pour comble d'horreurs, parmi mes ennemis!

#### AGÉNOR.

Seigneur, ne mêlez point d'amertume à ma joie; Pénétré du bonheur que le Ciel me renvoie, Mon cœur ne ressentit jamais tant de douceur.

#### MERMÉCIDE.

Et le mien n'a jamais ressenti tant d'horreur. En quels lieux m'osfrez-vous un tête si chère!

#### AGÉNOR.

O Ciel! à quels transports reconnois-je mon père!

#### MERMÉCIDE.

Dieux! ne m'a-t-il coûté tant de foins, tant de pleurs, Que pour le voir lui feul combler tous mes malheurs? De l'éclat qui vous fuit que mon âme allarmée, Cruel, en d'autres lieux auroit été charmée! Ah! fils trop imprudent, que faites-vous ici? De votre fort affreux tremblez d'être éclairci. Mais j'apperçois la Reine, ingrat, & je vous laisse.

#### AGÉNOR.

Ah! de noms moins cruels honorez ma tendresse. Du plaisir de vous voir ne privez point mes yeux. Vous n'avez près de moi rien à craindre en ces lieux.

# S C È N E VIII. SÉMIRAMIS, A GÉNOR, MERMÉCIDE.

#### SÉMIRAMIS.

Que dites-vous, Seigneur? Et quel soin vous arrête, Lorsque mille périls menacent notre tête? Babylone en sureur s'arme de toutes parts, On a déjà chassé nos Soldats des remparts; De ce Palais bientôt les mutins sont les maîtres, Si ce bras triomphant n'en écarte les traîtres. Venez, Seigneur, venez, accompagné de moi, Leur montrer leur vainqueur, mon époux & leur Roi. En quoi! loin de vôler où ma voix vous appelle, De nos périls communs négligeant la nouvelle, A peine vous daignez... Mais qui vois-je avec vous! Mon ennemi, Seigneur, & le plus grand de tous. Ah, traître! enfin le Ciel te livre à ma vengeance.

#### AGÉNOR.

Daignez de ces transports calmer la violence. De quels crimes s'est donc noirci cet Etranger, Pour forcer une Reine à vouloir s'en venger?

#### SÉMIRAMIS.

De quels crimes, Seigneur? Le perfide, le lâche!....
Mais en vain à la mort votre pitié l'arrache;
Le Ciel même dût-il s'armer en fa faveur,
Rien ne peut le foustraire à ma juste fureur.

#### AGÉNOR.

Je vous ai déjà dit que j'ignore son crime: Quel qu'il soit cependant, j'adopte la victime; Cet Etranger m'est cher, j'ôse même aujourd'hui Ici, comme de moi, vous répondre de lui. Dès mes plus jeunes ans je connois Mermécide.

#### SÉMIRAMIS.

Vous n'avez donc connu qu'un rebelle, un perfide, Indigne de la vie & de votre pitié;
Que, loin de dérober à mon inimitié,
Vous devriez livrer vous-même à ma justice,
Ou m'en laisser du moins ordonner le supplice.
Pour le priver, Seigneur, d'un si puissant secours,
Faut-il vous dire encor qu'il y va de mes jours?
Mais, ingrat, ce n'est pas ce qui vous intéresse.
En vain je fais pour vous éclater ma tendresse:
Ce généreux secours qu'on m'avoit tant promis
Se termine à sauver mes plus grands ennemis.

#### AGÉNOR.

Madame, si le Ciel ne vous en sit point d'autres,

Vous me verrez long-temps le protecteur des vôtres. Si celui-ci fur-tout a besoin de secours, Jusqu'au dernier soupir je désendrai ses jours. Il n'est Empire, honneur que je ne sacrisse Au soin de conserver une si chère vie.

#### SÉMIRAMIS.

Ah! qu'est-ce que j'entends? Je ne sais quelle horreur Se répand tout-à-coup jusqu'au fond de mon cœur. Je ne vois dans leurs yeux qu'un trouble qui me glace. Seigneur, entre vous deux qu'est-ce donc qui se passe? Quel intérêt si grand prenez-vous à ses jours?

#### AGÉNOR.

Est-il besoin encor d'éclaircir ce discours?

Voulez-vous qu'à vos coups j'abandonne mon père?

#### MERMÉCIDE.

Non, je ne le suis pas; mais voilà votre mère.

AGÉNOR.

Ma mère!

#### SÉMIRAMIS.

Lui, mon fils! Grands Dieux, qu'ai-je entendu? Cher Agénor, hélas! je vous ai donc perdu.

#### MERMÉCIDE.

Heureuse bien plutôt qu'en cette horrible flamme Un mystère plus long n'ait point nourri votre âme! Je n'ai laissé que trop Ninias dans l'erreur, Je frémis des périls ou j'ai livré son cœur. Eh! qui pouvoit prévoir qu'une ardeur criminelle Relégueroit au loin la Nature infidelle? Revenez tous les deux de votre étonnement, Et vous, Reine, encor plus de votre égarement. Voilà ce Ninias si digne de son père, Mais à qui les destins devoient une autre mère.

#### NINIAS.

Mermécide, arrêtez: c'est ma mère, & je veux Qu'on la respecte autant qu'on respecte les Dieux. Je n'oublirai jamais que je lui dois la vie, Et je ne prétends pas qu'aucun autre l'oublie.

#### SÉMIRAMIS.

Non, tu n'es point mon fils: en vain cet imposteur Prétend de mon amour démentir la sureur; Si tu l'étois, déja la voix de la Nature Eût détruit de l'Amour la première imposture. Il n'est qu'un seul moyen de me montrer mon fils, C'est par un prompt secours contre mes ennemis. Qu'à mon courroux sa main prête son ministère, Qu'il t'immole, à ce prix je deviendrai sa mère. Mais je ne la suis pas; je n'en ressens du moins Les entrailles, l'amour, les remords, ni les soins. Cruel, pour me sorcer à te céder l'Empire,

Il suffisoit de ceux que mon amour m'inspire; Tu n'avois pas besoin d'emprunter contre lui D'un redoutable nom l'incestueux appui. Va te joindre à Bélus, cœur ingrat & perfide, Rends-toi digne de moi par un noir parricide; Viens toi-même chercher dans mon malheureux flanc Les traces de Ninus & le sceau de ton sang. Mais soit fils, soit amant, n'attends de moi, barbare, Que les mêmes horreurs que ton cœur me prépare. Comme fils, n'attends rien d'un cœur ambitieux; Comme amant, encor moins d'un amour furieux, Je périrai le front orné du Diadême; Et, s'il faut le céder, tu périras toi-même. Ingrat, je t'aime encore avec trop de fureur, Pour te facrifier les transports de mon cœur. Garde-toi cependant d'une amante outragée, Garde-toi d'une mère à ta perte engagée. Adieu: fuis, fans tarder, de ces funestes lieux; Respectes-y du moins mère, amante, ou les Dieux.

#### NINIAS.

Oui, je vais vous prouver, par mon obéissance, Combien le nom de mère a sur moi de puissance. Puisse à votre grand cœur, ce nom qui m'est si doux, N'inspirer que des soins qui soient dignes de vous!

# S C È N E I X. SÉMIRAMIS, PHÉNICE.

#### SÉMIRAMIS.

INGRAT, quels foins veux-tu que la Nature inspire A ce cœur qui jamais n'en reconnut l'empire? Ce cœur infortuné, que l'Amour a féduit, A t'aimer comme un fils fut-il jamais instruit? Un moment suffit-il pour éteindre une flamme Que le courroux du Ciel irrite dans mon âme? Penses-tu qu'en un cœur si sensible à l'amour, L'effort d'en triompher soit l'ouvrage d'un jour? Parce que tu me hais, tu le trouves facile; Ta vertu contre moi te fert du moins d'afyle. Nature trop muette, & vous, Dieux ennemis, Instruisez-moi du moins à l'aimer comme un fils. Ou prêtez-moi contr'elle un secours favorable, Ou laissez-moi sans trouble une flamme coupable. Mais, pourquoi m'allarmer de ce fils imposteur, Supposé par Bélus, démenti par mon cœur? Quelle foi près de lui doit trouver Mermécide? Puis-je en croire un moment un témoin si perfide? Ninias ne vit plus; un frivole souci....

#### PHÉNICE.

Mégabise en mourant n'a que trop éclairci
Ce doute malheureux où votre cœur se livre,
Madame; Ninias n'a point cessé de vivre.
Avez-vous oublié tout ce que de son sort
Vient de vous révéler un sidèle rapport?
Et quel suneste espoir peut vous flatter encore,
Puisqu'ensin Ténésis est celle qu'il adore?
Vous seule l'ignorez, lorsque toute la Cour
Retentit dès long-temps du bruit de son amour.
Loin d'en croire aux transports qui séduisent votre âme,
Dans ce péril pressant, songez à vous, Madame.

#### SÉMIRAMIS.

Qu'espères-tu de moi dans l'état où je suis?

Détester mes forfaits est tout ce que je puis.

Toute en proie aux horreurs dont mon âme est troublée, Je cède au coup affreux dont je suis accablée.

Je fuccombe, Phénice, & mon cœur abattu

Contre tant de malheurs se trouve fans vertu.

Mais quoi! seule à gémir de mon fort déplorable,

J'en laisserois jouïr le cruel qui m'accable!

Mon sceptre & mon amour m'ont coûté trop d'horreurs,

Pour n'y pas ajouter de nouvelles fureurs.

Quelque destin pour eux que mon cœur ait à craindre,

Le vainqueur plus que moi sera peut-être à plaindre.

Non, je ne verrai point triompher Ténésis

Des malheurs où le fort réduit Sémiramis.
Sur l'objet que fans doute un ingrat me préfère,
Il faut que je me venge & d'un fils & d'un frère.
Elle est entre mes mains, & le sidèle Arbas,
Au gré de mon courroux, a juré son trépas.
Rentrons, c'est dans le sang d'une indigne rivale
Qu'il faut que ma fureur désormais se signale.
Embrâsons ce Palais par mes soins élevé;
Sa cendre est le tombeau qui m'étoit réservé.
C'est-là que je prétends du sang de son amante
Offrir à Ninias la cendre encor sumante.
L'ingrat, qui croit peut-être insulter à mon sort,
Donnera malgré lui des larmes à ma mort.

Fin du quatrième Acte.

## ACTE V.

## SCÈNE PREMIÈRE.

SÉMIRAMIS, seule.

Q u E deviens-je? Où fuirai-je? Amante déplorable, Epouse sans vertu, mère encor plus coupable, Où t'iras-tu cacher? Quel gouffre assez affreux Est digne d'enfermer ton amour malheureux? Tu n'en fis pas assez, Reine de sang avide: Il falloit joindre encor l'inceste au parricide! Tes vœux n'auroient été qu'à demi satisfaits. Grands Dieux, devois-je craindre, après tant de forfaits, Après que mon époux m'a servi de victime, Que vous pussiez encor me réserver un crime? Terre, ouvre-moi ton sein, & redonne aux Enfers Ce monstre dont ils ont effrayé l'Univers; Dérobe à la clarté l'abominable flamme Dont les feux du Ténare ont embrâsé mon âme. Dieux, qui m'abandonnez à ces honteux transports, N'en attendez, cruels, ni douleur, ni remords. Je ne tiens mon amour que de votre colère;

Mais, pour vous en punir, mon cœur veut s'y complaire. Je veux du moins aimer comme ces mêmes Dieux, Chez qui feuls j'ai trouvé l'exemple de mes feux. Cesse de t'en slatter, malheureuse Mortelle; Où crois-tu de tes feux trouver l'asstreux modèle? Et quel indigne espoir vient t'agiter encor? Crois-tu dans Ninias retrouver Agénor? Contente-toi d'avoir sacrissé le père, Et reprends pour le sils des entrailles de mère. Dangereux Ninias, ne t'avois-je formé Si grand, si généreux, si digne d'être aimé, Que pour me voir moi-même adorer mon ouvrage, Et trahir la nature, à qui j'en dois l'hommage? Mais de quel bruit assreux?...

# S C È N E I I. SÉMIRAMIS, PHÉNICE, ARBAS. SÉMIRAMIS.

Ciel qu'est-ce que je voi? Phénice, où courez-vous? Et d'où naît votre essroi?

### PHÉNICE.

Fuyez, Reine, fuyez; vos Soldats vous trahissent, Du nom de Ninias tous ces lieux retentissent; A peine a-t-il paru, qu'à fon terrible aspect Vos Gardes n'ont fait voir que crainte & que respect. La fierté dans les yeux, & bouillant de colère, J'ai vu lui-même encor votre perfide frère, Des Soldats mutinés échauffant la fureur, Ordonner à grands cris le trépas de sa sœur. Où sera votre asyle en ce moment suneste?

### SÉMIRAMIS.

Va, ne crains rien pour moi, tant qu'un soupir me reste. Au gré de son courroux le Ciel peut m'accabler; Mais ce sera du moins sans me faire trembler. Arbas, je sais pour moi jusqu'où va votre zèle, Et vous êtes le seul qui me restez sidèle. En remettant ici la Princesse en vos mains, Je vous ai déclaré quels étoient mes desseins. Allez, & vous rendez, par votre obéissance, Digne de mes biensaits & de ma consiance. Songez dans quels périls vous vous précipitez Si ces ordres bientôt ne sont exécutés.



# SCÈNE III.

SÉMIRAMIS, PHÉNICE.

### SEMIRAMIS.

ET nous, allons, Phénice, au-devant d'un barbare, Nous exposer sans crainte à ce qu'il nous prépare; Viens me voir terminer mon déplorable sort. Suis-moi, je vais r'apprendre à mépriser la mort.

# SCENEIV.

NINIAS, SÉMIRAMIS, PHÉNICE.

### SÉMIRAMIS.

Mars qu'est-ce que je vois?...Ah! courroux si terrible, Qu'à cet aspect si cher vous devenez slexible! Traître, que cherches-tu dans ces augustes lieux?

### NINIAS.

La mort, ou le seul bien qui me sut précieux. Ce que j'y cherche? Hélas! j'y viens chercher ma mère, J'y viens livrer un fils à route sa colère.

Tome II.

### SÉMIRAMIS.

Toi mon fils! toi, cruel! l'objet de ma fureur, Que je ne puis plus voir sans en frémir d'horreur! Tandis que devant moi ton orgueil s'humilie, Je vois que tu voudrois pouvoir m'ôter la vie. Mais Ténésis retient un si noble courroux, Incertain de son sort on tremble devant nous; On vient livrer un fils à toute ma colère, Tandis qu'au fond de l'âme on déteste sa mère. Tu m'as plainte un moment, perfide! mais ton cœur S'est bientôt rebuté de ce soin imposteur. Juge si je puis voir, sans un excès de joie, Les douloureux transports où ton âme est en proie. Regarde en quel état un déplorable amour Réduit l'infortunée à qui tu dois le jour. Prive-moi de celui qu'à regret je respire; Ne t'en tiens point au soin de me ravir l'Empire; Arrache-moi du moins aux horribles transports Qui s'emparent de moi malgré tous mes efforts. Quoiqu'il ne fût jamais mère plus malheureuse, Mon fort doit peu toucher ton âme généreuse. Dès que le crime seul cause tous nos malheurs, On ne doit plus trouver de pitié dans les cœurs.

### NINIAS.

Que le mien cependant est sensible à vos larmes! Que ce sont contre un fils de redoutables armes! Quel que soit le dessein qui m'ait conduit ici, Avez-vous pu penser que ce fils endurci. Déshérité des foins que la Nature inspire, Ait voulu vous priver du jour ou de l'Empire? Ah, ma mère! fouffrez, malgré votre courroux, Que d'un nom si sacré je m'arme contre vous. Votre fureur en vain me le rend redoutable; En vain on vous reproche un crime épouvantable: Les Dieux en ont semblé perdre le souvenir; Je dois les imiter, loin de vous en punir. Rendez-moi votre cœur, mais tel que la Nature Le demande pour moi par un secret murmure; Ou je vais à vos pieds répandre tout ce sang Que mon malheur m'a fait puiser dans votre flanc. Rendez-moi Ténésis, rendez-moi mon épouse. Est-ce à moi d'éprouver votre fureur jalouse?

### SÉMIRAMIS.

Maître de l'Univers, c'en est trop, levez-vous; Ce n'est pas au vainqueur à sléchir les genoux. Arbitre souverain de ce superbe Empire, Quels cœurs à vos souhaits ne doivent point souscrire? Jugez si c'est à moi d'en retarder l'espoir. Puisque c'est le seul bien qui reste en mon pouvoir, Je vais, sans dissérer, contenter votre envie, Vous rendre Ténésis, mais ce sera sans vie.

### NINIAS.

Ah! si je le croyois....

### SÉMIRAMIS.

Je brave ta fureur;

Fils ingrat; mon supplice est au fond de mon cœutir. Menace, tonne, éclate, & m'arrache une vie Que déjà tant d'horreurs m'ont à demi ravie. Ofe de mon trépas rendre ces lieux témoins; Te voilà dans l'état où je te crains le moins. Tes soins & ta pitié me rendoient trop coupable, Et mon dessein n'est pas de te trouver aimable. Je fais ce que je puis pour exciter ta main A me plonger, barbare, un poignard dans le sein... Et qu'ai-je à perdre encore en ce moment funeste?? La lumière du Ciel, que mon âme déteste? La mort de mon époux, grâces à mes transports,, N'est plus un attentat digne de mes remords. Et tu crois m'effrayer par des menaces vaines! Cruel! un seul regret vient accroître mes peines, C'est de ne pouvoir pas, au gré de ma fureur, Immoler à tes yeux l'objet de ton ardeur.

#### NINIAS.

O Ciel! vit-on jamais dans le cœur d'une mère D'aussi coupables seux éclater sans mystère? Dieux, qui l'aviez prévu, falloit-il en son slanc Permettre que Ninus me formât de son sang? Que vous humiliez l'orgueil de ma naissance!

### SCENEV.

NINIAS, SÉMIRAMIS, PHÉNICE, BÉLUS, MERMÉCIDE, MADATE, MIRAME, GARDES.

NINIAS, à Bélus.

AH! Seigneur, est-ce vous? Que de votre présence Mon cœur avoit besoin dans ces momens affreux! Qu'ils ont été pour moi tristes & rigoureux! Mais quoi, sans Ténésis!

### BÉLUS.

La douleur qui me presse Annonce assez, mon fils, le sort de la Princesse.

SÉMIRAMIS, à part.

L'auroit-on immolée au gré de mes fouhaits?

### BÉLUS.

Seigneur, j'ai vainement parcouru ce Palais; En vain dans ses détours ma voix s'est fait entendre, De son triste destin je n'ai pu rien apprendre.
C'en est fait! pour jamais vous perdez Ténésis.
Mais, que vois-je? Avec vous, Seigneur, Sémiramis!
Eh quoi! cette inhumaine est en votre puissance,
Et ma fille & Ninus sont encor sans vengeance!
Sourd à la voix du sang qui s'élève en ces lieux,
Dans leur soible courroux imitez-vous les Dieux?
Et toi dont la fureur désole ma famille,
Barbare! réponds-moi, qu'as-tu sait de ma fille?

### SÉMIRAMIS.

Ce que ton lâche cœur vouloit faire de moi, Et ce que je voudrois pouvoir faire de toi.

# SCÈNE VI ET DERNIÈRE.

TÉNÉSIS, NINIAS, SÉMIRAMIS, BÉLUS, MERMÉCIDE, MIRAME, MADATE, PHÉNICE, GARDES.

### SÉMIRAMIS.

 ${f M}_{ t AIS}$  , qu'est-ce que je vois? O Ciel! je suis trahie!

### NINIAS, à Ténésis.

Quoi! Madame, c'est vous! une si chère vie....

### TÉNÉSIS.

Seigneur, si c'est un bien pour vous si précieux, Rendez grâce à la main qui nous rejoint tous deux.

( en montrant Mermécide.)

Vous voyez devant vous l'Étranger intrépide
Par qui j'échappe aux coups d'une main parricide.
Reine, rassurez-vous; Ténésis ne vient pas
Vous reprocher ici l'ordre de son trépas.
Je viens pour implorer, & d'un fils, & d'un frère,
La grâce d'une sœur & celle d'une mère;
Ou me livrer moi-même à leur juste courroux.
C'est ainsi que mon cœur veut se venger de vous.

(à Ninias.)

Seigneur, si ma prière a sur vous quelqu'empire, C'est l'unique faveur que de vous je desire; L'un & l'autre, daignez l'accorder à mes vœux.

### SÉMIRAMIS.

Madame, je dois trop à ces foins généreux; Cette noble pitié, quoique peu désirée, N'en est pas moins ici digne d'être admirée. Je ne m'attendois pas à vous voir aujourd'hui Dans mon propre Palais devenir mon appui. Jouissez du bonheur que le Ciel vous renvoie, Je n'en troublerai plus la douceur ni la joie. Je rends grâces au fort qui nous rassemble ici. Vous voilà satisfaits, & je le suis aussi.

(Elle se tue.)

### NINIAS.

Ah, juste Ciel!

### SÉMIRAMIS.

Ingrat, cesse de te contraindre;
Après ce que j'ai fait, est-ce à toi de me plaindre?
Que ne me plongeois-tu le poignard dans le sein?
J'aurois trouvé la mort plus douce de ta main.
Trop heureux cependant qu'une Reine perside
Épargne à ta vertu l'horreur d'un parricide.
Adieu, puisse ton cœur, content de Ténésis,
Mon sils, n'y pas trouver une Sémiramis!

(Elle meurt.)

F 1 N.

# PYRRHUS,

TRAGÉDIE;

Représentée, pour la première fois, le 29 Avril 1726.



# AMONSIEUR

# PARIS,

Conseiller du Roi en ses Conseils L'État Privés; ancien Garde du Trésor Royal.

Monsieur,

LE sort que le Public a daigné faire à Pyrrhus, tout brillant qu'il a été, n'est

point encore aussi touchant pour moi, que le plaisir de vous offrir un Ouvrage applaudi, & de pouvoir, par ce présent, vous donner une marque plus éclatante des sentimens que j'ai pour vous; sentimens auxquels vous laissez si peu de carrière, à certains égards, qu'il faut, malgré soi, se conformer à votre façon de penser, trop modeste & trop délicate pour s'accommoder du style ordinaire d'une Épître dédicatoire. Vous avez voulu, MONSIEUR, que celle-ci fût seulement un témoignage authentique de l'amitié qui nous lie. Heureux si, par des preuves plus solides de la mienne, je pouvois un jour vous convaincre qu'on ne peut être avec une estime plus respectueuse. & une vénération plus parfaite,

MONSIEUR,

Votre très-humble & très-obéissant Serviteur;

JOLYOT DE CRÉBILLON.

### ACTEURS.

PYRRHUS, Roi d'Épire, élevé sous le nom d'Hélénus, fils de Glaucias.

GLAUCIAS, Roi d'Illyrie.

NÉOPTOLÈME, Usurpateur de l'Épire, Prince du sang de Pyrrhus.

ILLYRUS, Fils de Glaucias.

ÉRICIE, Fille de Néoptolème.

ANDROCLIDE, Officier des Armées de Glaucias, & sujet de Pyrrhus.

CINÉAS, Confident de Pyrrhus.

ISMÈNE, Confidente d'Ericie.

GARDES.

SUITE.

La Scène est à Byzance, dans le Palais de Lysimachus.



#### PYRRHUS





# PYRRHUS,

TRAGÉDIE.

### ACTE PREMIER.

### SCÈNE PREMIÈRE.

GLAUCIAS, seul.

Vous, à qui j'offre ici tant de vœux inutiles, Dieux vengeurs des forfaits, protecteurs des afyles, Que le foin de vous plaire & de vous imiter, Contre un Roi généreux femble encore irriter; Si les pleurs que j'oppose à vos décrets terribles, Si ma juste douleur vous éprouve inflexibles, Du moins ne laissez pas succomber ma vertu Sous les divers transports dont je suis combattu. Glaucias ne peut-il, sans cesser d'être père, Soutenir de son rang l'auguste caractère?

O mon fils, cher espoir, malheureux Illyrus, Faut-il livrer ta tête, ou celle de Pyrrhus? Voici le jour fatal qui veut que je décide Entre l'ami parjure, & le père homicide. Il ne m'est plus permis d'accorder dans mon cœur Les droits de la nature avec ceux de l'honneur. L'une attend tout de moi, ma foi doit tout à l'autre. J'ai rempli mon devoir; Dieux, remplissez le vôtre. Vous fûtes les garans des fermens que je fis; Sauvez-moi du parjure, ou me rendez mon fils. Barbare Cassander, traître Néoptolème, Est-ce à vous que je dois livrer la vertu même? Frappez, Dieux tout-puissans; c'est assez protéger Deux Tyrans dont la foudre auroit dû me venger. Laisserez-vous Pyrrhus, votre plus digne ouvrage, En proie aux noirs projets de leur jalouse rage? Est-ce un crime pour lui que d'avoir mérité De jouir comme vous de l'immortalité? Et n'est-ce point assez qu'une main parricide Air terminé les jours de l'illustre Æacide? Abandonnerez-vous son fils infortuné Au malheur qui poursuit le sang dont il est né? Non, il ne mourra point; le mien en vain l'ordonne. Je dois tout à Pyrrhus, ma gloire, ma couronne, Et la vie: &, pour dire encor plus pour un Roi, Je lui dois d'un ami le secours & la foi; Il ne l'éprouvera légère, ni perfide. SCÈNE II.

# SCÈNE I I.

### ANDROCLIDE, GLAUCIAS.

### GLAUCIAS.

Mars qu'est-ce que je vois? N'est-ce point Androclide? Et que viens-tu chercher dans ces funestes lieux, Près d'un Roi le jouet du sort injurieux?

### ANDROCLIDE.

Seigneur, un fort plus doux n'a pas servi le zèle D'un sujet malheureux, & cependant sidèle; Peu digne des honneurs dont il fut revétu, Capitaine sans gloire, & soldat sans vertu, Que l'Illyrie a vu de retraite en retraite Mendier des secours garans de sa défaite, Réduit à déclarer la honte & le malheur D'un combat dont un autre a remporté l'honneur. Cassander m'a vaincu, sa fureur, & ma suite N'ont laissé qu'un bûcher dans l'Épire détruite. Tout ce qu'avoit conquis la valeur d'Hélénus, Tout ce que j'avois fait en faveur de Pyrrhus, A fuivi le fuccès d'une lâche victoire, Que le Tyran obtint & poursuivit sans gloire; Er, pour comble de maux, Seigneur, je vous revoi Tome II.

Parmi des ennemis sans honneur & sans soi. Puis-je, sans succomber à ma frayeur extrême, Voir le Roi d'Illyrie avec Néoptolème?

### GLAUCIAS.

Calme le vain effroi dont ton cœur est sais;
Un intérêt plus grand doit le toucher ici.
Mes pertes, mes périls n'ont rien d'assez terrible
Pour un Roi que l'honneur éprouve seul sensible.
Tu ne sais pas encor jusqu'où va mon malheur;
Apprends tout. Mais, avant que de t'ouvrir mon cœur,
Prends garde si quelqu'un ne pourroit nous entendre.
Pyrrhus avec le jour près de moi doit se rendre.
Le soleil va bientôt se montrer à nos yeux,
Et c'est Pyrrhus, sur-tout, que je crains en ces lieux.

### ANDROCLIDE.

Vous me parlez toujours d'un Roi que je révère.
Vous favez à quel point je fus chéri du père.
Lorsque Néoptolème, armé contre ses jours,
Par un noir parricide en eut tranché le cours,
Vous savez que c'est moi qui, trompant le perside,
Sauvai de sa fureur les enfans d'Æacide.
Je vous remis Pyrrhus encor dans le berceau,
Qui, pour lui, sans vos soins, eût été son tombeau.
Pénétré des malheurs qui l'avoient poursuivie,
Vous jurâtes, Seigneur, de désendre sa vie:

Mais, depuis que Pyrrhus est en votre pouvoir, Il ne m'a pas été permis de le revoir; Et c'est des Immortels le seul bien que j'implore.

### GLAUCIAS.

Tu l'as vu mille fois, tu vas le voir encore. Tes yeux peuvent-ils bien se méprendre à Pyrrhus? Quoi! tu peux méconnoître, en voyant Hélénus, La majesté des traits du redoutable Achille, Sa fierté, sa valeur, son courage indocile, Un Héros, en un mot, si digne de celui Dont le nom seul encor fait trembler aujourd'hui; Qui n'a point démenti le sang qui l'a fait naître; (Il en est digne autant qu'un mortel le peut être : ) Qui recut dans son cœur, avec le sang des Dieux, Tout l'éclat des vertus que l'on adore en eux; Qui fit à l'Univers, dès l'âge le plus tendre, Par un nouvel Achille oublier Alexandre! Du nom de ses ayeux s'il n'est pas informé, Son grand cœur se sent bien du sang qui l'a formé. Il passe pour mon fils, & ma tendresse extrême Redouble chaque jour pour cet autre moi-même. Mais, hélas! que lui sert ma funeste amitié, Quand les Dieux & le fort font pour lui fans pitié?

### ANDROCLIDE.

J'ai toujours soupçonné, malgré votre silence, Que Pyrrhus, en secret élevé dès l'enfance, Sous le nom d'Hélénus cachoit dans votre fils Le précieux dépôt que je vous ai remis. Mais, Seigneur, quel péril si pressant le menace, Lui, dont tout l'Univers craint le bras & l'audace? Pyrrhus est-il de ceux pour qui l'on doit trembler?

### GLAUCIAS.

Le coup est cependant tout prêt à l'accabler. Tu sais, lorsqu'Hélénus eut reconquis l'Epire, Oui fut de ses ayeux le légitime Empire, Que je te confiai le soin de conserver Ces États qu'en secret j'avoit fait soulever, Et dont enfin je sis sortir Néoptolème. Hélénus, n'écoutant que son ardeur extrême, Poursuivit l'inhumain qui fuyoit devant lui. Cassander le reçut, & devint son appui; Cassander, de tout temps ennemi d'Æacide, Arma pour soutenir son ami parricide. Mais ils crurent en vain arrêter le vainqueur, Hélénus remplit tout de carnage & d'horreur, Les atteignit enfin vers les murs d'Ambracie; Lieu fatal! jour funeste au repos de ma vie! Hélénus, plein d'ardeur & l'œil étincelant, N'avoit jamais paru ni plus fier, ni plus grand. Mais, s'il fit voir alors Achille formidable, Il ne nous fit pas voir Achille invulnérable; Il fut blessé. Mon fils, jaloux de sa valeur,

Crut pouvoir par lui seul réparer ce malheur, Et poursuivre sans crainte une sûre victoire, Dont Hélénus devoit s'attribuer la gloire; Mais ce sut pour servir de triomphe au vainqueur, Il sut désait & pris. Juge de ma douleur, Quand je vis Illyrus tomber en la puissance De ceux qu'au désespoir réduisoit ma vengeance. A peine je rendis un reste de combat. Hélénus languissoit, & manquoit au soldat, Qui, l'ayant vu couvert de sang & de poussière, Et croyant qu'il touchoit à son heure dernière, Malgré mes vains efforts plia de toutes parts; Et je me crus ensin, après mille hasards, Trop heureux de pouvoir regagner l'Illyrie, Moi qui me préparois à conquérir l'Asse.

### ANDROCLIDE.

L'état où j'ai trouvé votre peuple réduit,
De ce cruel revers ne m'a que trop instruit.
Mais quel que soit ici le sort qui le menace,
Vous pouvez d'Illyrus réparer la disgrâce.
Seigneur, dès qu'Hélénus survit à ce malheur,
Quelle perte pourroit étonner votre cœur?
Je ne vois point encor ce que vous devez craindre.

### GLAUCIAS.

Ecoute, & tu verras si mon sort est à plaindre.

Néoptolème, enflé de ses heureux succès, Prétend s'en assurer le fruit par une paix. Il sait que Pyrrhus vit, & que j'en suis le maître, Que son intérêt seul m'arme contre le traître; Il m'a fait proposer de lui livrer Pyrrhus, Ou'il mettoit à ce prix le falut d'Illyrus; Mais que, pour épargner mon honneur & ma gloire, Et ne me point souiller d'une action si noire, Qui décréditeroit & mon nom & ma foi, Cet article seroit entre lui seul & moi. Dans ce cruel séjour, voilà ce qui m'amène. Lysimachus, qui veut terminer notre haîne, S'est de lui-même offert pour garant du traité. Néoptolème & moi nous l'avons accepté. Tous deux depuis huit jours, dans les murs de Byzance, Nous nous sommes tous deux remis en sa puissance. Enfin Lysimachus, garant de notre paix, A de soldars sans nombre investi ce Palais. Nul n'en fauroit fortir sans un ordre suprême Qui vienne de ma part, ou de Néoptolème, Qu'on laisse cependant disposer de mon fils: Mais le barbare y met un trop indigne prix. Il veut plus, il prétend s'unir à ma famille; Fier du penchant qu'il voit en mon fils pour sa fille, Il prétend qu'elle foit le lien d'une paix Qu'aux dépens de Pyrrhus on ne verra jamais. Non, je ne puis souffrir qu'une si belle vie

Serre les nœuds sanglans de l'hymen d'Ericie; Et ce même Pyrrhus met au rang de ses Dieux L'objet qui de son sang est le prix odieux.

### ANDROCLIDE.

Pourquoi l'ameniez-vous en ce séjour funeste? Quels sont donc vos desseins, & quel espoir vous reste?

### GLAUCIAS.

Que veux-tu que je fasse? On me retient mon sils, Et Pyrrhus a trop sait trembler mes ennemis. Néoptolème a craint que, sier de mon absence, Ce Héros n'entreprît de surprendre Byzance; Ensin il a voulu qu'il me suivît ici. Mais je mourrois plutôt.... Taisons-nous, le voici. Garde-toi bien, sur-tout, de lui saire connoître Quel péril le menace, & quel sang l'a fait naître. Va, ne t'éloigne point de cet appartement.

# SCÈNE III.

GLAUCIAS, HÉLÉNUS, CYNÉAS.

HÉLÉNUS, à Cynéas.

Allez, cher Cynéas; laissez-nous un moment.

# S C È N E I V. HÉLÉNUS, GLAUCIAS.

GLAUCIAS.

A PPROCHEZ, Hélénus; venez, fils magnanime, Unique espoir d'un Roi que le destin opprime. Voici le jour cruel marqué par sa fureur Pour éclairer ma honte, ou me percer le cœur. Il faut livrer Pyrrhus, ou perdre votre frère, Et je ne puis livrer qu'une tête bien chère.

### HÉLÉNUS.

Je ne dois point parler en faveur de Pyrrhus,
Ni prononcer, Seigneur, sur le sort d'Illyrus.
Je vois que tous les deux vous tiennent en balance,
Et je dois sur tous deux observer le silence.
L'un ne m'est pas connu, mais il a votre soi;
L'autre doit m'être cher, mais doit être mon Roi;
Et je ne puis servir ni perdre l'un ou l'autre,
Sans trahir mon honneur, ou sans blesser le vôtre;
Sans me rendre, Seigneur, sus pere d'ambition,
Ou sans vous conseiller une indigne action.
Un Roi né généreux, un père né sensible
Peut lui seul prononcer sur un choix si terrible,

Où l'honneur & le fang doivent feul vous guider,
Où le père & l'ami doivent feuls décider.
Daignez me dispenser d'en dire davantage
Sur ces combats affreux où votre cœur s'engage.
Seigneur, dès qu'il s'agit de si grands intérêts,
Hélénus craint sur-tout les reproches secrets.
J'avoûrai cependant que ce Pyrrhus m'étonne;
Est-il digne des soins qu'un si grand Roi se donne?
Vous faites tout pour lui: que fait-il donc pour vous?
Et quel déguisement le cache parmi nous?
Peut il être, en ces lieux, si voisin d'un perside,
Sans le facrisier aux mânes d'Æacide,
Sans faire pour mon frère un généreux essort?
Un descendant d'Achille a-t-il peur de la mort?

#### GLAUCIAS.

Mon fils, n'infultez point au malheut qui l'opprime;
Pyrrhus n'en est pas moins digne de notre estime.
Dans l'état où je suis pourroit-il me venger,
Sans mettre mon honneur & mes jours en danger?
Le sier Lysimachus nous tient tous pour ôtages,
Mais ma soi suffisoit sans ces précieux gages;
Mon ennemi lui-même ôse s'y consier,
Sûr qu'à sa soi mon cœur sait tout sacrisser.
Adieu; je vais revoir ce Tyran que j'abhorre,
Le sléchir, s'il se peur, ou le tenter encore.

Que n'offrirai-je point pour Pyrrhus & mon fils! Mon cœur pour les fauver ne connoît point de prix.

### SCÈNE V.

HÉLÉNUS, seul.

O Roi trop vertueux! un exemple si rare Puisse-t-il désarmer un ennemi barbare, Et servir de leçon aux Rois peu généreux, A ne pas délaisser leurs amis malheureux! Hélas! que je vous plains, & que je vous admire, Sentimens de vertu que la pitié m'inspire! Mon frère peut périr, mon frère est mon rival, Ne vous devrois-je point à mon amour fatal? Ah! n'est-ce point à lui que l'honneur sacrifie? Mon frère, ainsi que moi, brûle pour Ericie. Prends garde qu'en ton cœur, trop sensible Hélénus, Ericie aujourd'hui ne parle pour Pyrrhus. Fais-toi d'autres vertus dont le choix légitime N'offre point avec lui l'apparence du crime. Quand du moindre intérêt le cœur est combattu, Sa générofité n'est plus une vertu. Mon frère est dans les fers d'un ennemi perfide, Monstre nourri de sang, & de meurtres avide; Voilà ce qui me doit parler pour Illyrus.

Laissons aux Dieux le foin du malheureux Pyrrhus. Trop de pitié pour lui me touche & m'intéresse. J'entends du bruit, on vient.

# SCÈNE VI.

HÉLÉNUS, ÉRICIE, ISMENE.

HÉLÉNUS.

O CIEL! c'est la Princesse.

(à Ericie.)

Madame, eh! quel bonheur vous présente à mes yeux, Lorsqu'à peine le jour vient d'éclairer ces lieux? Puisse cet heureux jour confirmer l'avantage Que me fait espérer un si charmant présage!

### ÉRICIE.

S'il dépendoit de moi de le rendre plus doux, Seigneur, bientôt la paix régneroit entre nous. J'allois offrir aux Dieux les vœux les plus sincères, Les prier de sléchir la haîne de nos pères.

### HÉLÉNUS.

Le vôtre avec la paix m'offre ici votre main; Mais, hélas! qu'il en fait un présent inhumain! Juste Ciel! se peut-il que d'un objet si rare Une aveugle sureur fasse un présent barbare, Et que ce même hymen, qui combleroit nos vœux;, Soit devenu le prix du sang d'un malheureux?

### ÉRICIE.

Seigneur, de ce présent j'ignore le mystère, Et ne me charge point des secrets de mon père; Mais, s'il faut sans détour s'expliquer avec vous, La paix n'est pas l'objet de vos vœux les plus doux.. Votre cœur élevé dans le sein des allarmes, N'interrompt qu'à regret le tumulte des armes : Le sang, les cris, les pleurs, cent peuples gémissans, Voilà pour vos pareils les objets ravissans. Votre nom n'a-t-il pas affez rempli la terre? Qu'a-t-il besoin encor des horreurs de la guerre? Mon père offre la paix, votre frère y consent, Elle trouve en vous seul un obstacle puissant; Votre haîne pour nous éclate en ma présence, Sans daigner un moment se contraindre au silence:. Je vois qu'en vain mon père espéroit aujourd'hui Vous trouver pour la paix de concert avec lui; Ne me déguisez point ce qu'il en doit attendre, Du moins accordez-lui la grâce de l'entendre. Ce Prince vous demande un moment d'entretien, J'ôse vous en prier.... Vous ne répondez rien,

Seigneur; vous frémissez au seul nom de mon père! Ah! je n'exigeois pas un aveu plus sincère.

### HÉLÉNUS.

D'un reproche cruel accablez moins mon cœur, Madame; je sens trop à qui j'en dois l'aigreur. Je vois que pour la paix le vôtre s'intéresse, Et je crois entrevoir le motif qui le presse. Illyrus, avec vous de concert pour la paix, A remis en vos mains de si chers intérêts: Mais la guerre pour moi peut seul avoir des charmes, Et je ne me nourris que de sang & de larmes; Je suis un furieux que rien ne peut toucher. Ah, Madame! est-ce à vous de me le reprocher? Si j'étois moins suspect de traverser mon frère, Vous m'accuferiez moins de hair votre père. Je ne vous nierai pas que, peut-être sans vous, Rien n'eût pu le foustraire à mon juste courroux; Que ce même Palais, notre commun asyle, N'auroit été pour lui qu'un rempart inutile : Mais peut-il avec vous craindre des ennemis? Les plus fiers ne sont pas ici les moins soumis. Les cœurs nourris de sang & de projets terribles N'ont pas toujours été les cœurs les moins sensibles. Le mien éprouve enfin que les plus grands hasards Ne se trouvent pas tous sur les traces des Mars.

Dès mes plus jeunes ans enchaîné par la gloire, Je n'ai connu d'autels que ceux de la Victoire: Mais vous m'avez appris qu'il n'étoit point de cœur Qui ne dût à la fin redouter un vainqueur.

### ÉRICIE.

A cet aveu si prompt j'ai dû si peu m'attendre, Oue l'étonnement seul m'a forcée à l'entendre. Mon père est en ces lieux, Seigneur; c'est avec lui Qu'il falloit sur ce point s'expliquer aujourd'hui. Je sais pour vos vertus jusqu'où va son estime, Et la mienne jamais ne fut plus légitime. Ainsi, loin d'affecter cet orgueil éclatant Dont la fierté s'honore, & le cœur se repent, J'avoûrai sans détour que j'ai craint votre haîne, Et ne vous ai point vu notre ennemi sans peine; Vous qui nous apprenez par cent faits glorieux Qu'on peut voir des Mortels aussi grands que les Dieux, Tels enfin qu'à l'amour un grand cœur inflexible Pourroit les fouhaiter pour devenir sensible. Mais, malgré cet aveu que j'ai cru vous devoir, L'estime est le seul bien qui soit en mon pouvoir. Si votre amour ne peut se soumettre au silence, Songez qu'il doit ailleurs porter sa confidence. Mon père veut vous voir, quels que soient ses desseins, Vous favez peu fléchir, Seigneur, & je vous crains.

Daignez vous souvenir que ce Prince est mon père, Qu'il m'est cher encor plus que je ne lui suis chère; Que jamais de son rang on ne sut plus jaloux. Tout dépend de l'accueil qu'il recevra de vous. Je crois, après ce mot, n'avoir rien à vous dire; J'en ai même trop dit, s'il ne peut vous suffire.

## SCÈNE VII.

HÉLÉNUS, seul.

O CIEL! en quel état me trouvé-je réduit!
Cher espoir d'un amour qui m'avez trop séduit,
Vous m'ossrez vainement la Princesse que j'aime;
Mon cœur oublîra tout devant Néoptolème.
Qui? lui m'entretenir! Et que veut-il de moi?
Je ne sentis jamais tant d'horreur ni d'essroi.
J'abhorre ce Tyran, & son aspect farouche
L'emporte dans mon cœur sur l'amour qui le touche.
N'importe! il faut le voir, n'allons point en un jour
Hasarder le succès d'un malheureux amour.
Quels que soient les transports dont mon âme est saisse,
Je sens que les plus grands sont tous pour Éricie.
Mais Illyrus paroît, sortons.

# S C È N E VIII. ILLYRUS, HÉLÉNUS, GARDES.

#### ILLYRUS.

PRINCE, un moment;

J'ai besoin avec vous d'un éclaircissement.

(à ses Gardes.)

Gardes, éloignez-vous. Répondez-moi, mon frère. Puis-je avec vous ici m'expliquer sans mystère?

## HÉLÉNUS.

Oui, Seigneur, vous pouvez parler en liberté.

#### ILLYRUS.

Calmez donc les foupçons dont je suis agité. Avec empressement vous cherchez Éricie, Et je ne puis souffrir vos soins sans jalousie. Vous savez que je l'aime, & vous n'ignorez pas Que l'hymen à mon sort doit unir tant d'appas. Avec elle en ces lieux que faissez-vous encore? Parlez.

#### HÉLÉNUS.

Je lui disois, Seigneur, que je l'adore.

ILLYRUS.

#### ILLYRUS.

Hélénus, songez-vous que vous parlez à moi, Et qu'Illyrus un jour doit être votre Roi?

## HÉLÉNUS.

Je vous obéirai quand vous ferez mon maître, Si le destin m'abbaisse au point d'en reconnoître; Jusques-là, mon amour craint peu votre pouvoir. Je sais jusqu'où s'étend la règle du devoir; Mais j'ignore, Seigneur, ces tristes facrifices Qui font gémir un cœur en d'éternels supplices. Le mien qui ne connoît ni crainte, ni détour, Regarde d'un même œil, & la guerre, & l'amour. Sans le péril affreux dont le fort vous menace, Vous verriez sur ce point jusqu'où va mon audace. Mais Helenus, sensible autant que généreux, N'a jamais su , Seigneur , braver les malheureux. Si l'Amour vous livroit le cœur de la Princesse, Ma fierté suffiroit pour bannir ma tendresse: Mais si l'Amour aussi daigne me l'accorder, Jusqu'au dernier soupir je saurai le garder. Adieu, Seigneur.



## S C Ê N E I X. ILLYRUS, GARDES.

#### ILLYRUS.

INGRAT, d'un orgueil qui m'offense, Je te ferai sentir jusqu'où va l'impuissance. Illyrus, tu le vois, ce n'est plus un secret, On ôse t'avouer un amour indiscret. Et l'on te brave encore! Ah! ma perte est jurée, · Mon rival m'a fait voir qu'elle étoit assurée; Glaucias abandonne un fils infortuné, Qu'on ne braveroit pas, s'il n'étoit condamna On me voit dans les fers avec indifférence, On n'a pour mon rival que de la déférence; Glaucias à mes yeux le nomme son appui, C'est son Dieu tutelaire, enfin c'est tout pour lui. Cependant, si j'en crois ma juste désiance, Mon père a de ce fils supposé la naissance. Le mystère profond qu'il me fait de Pyrrhus, Un respect qu'il ne peut cacher pour Hélénus, Et sur ce point, malgré sa prévoyance extrême, Quelques mots échappés à Glaucias lui-même, N'éclaircissent que trop ses funestes secrets.

Hélénus, tu n'es pas ce que tu nous paroîs.

Je vois que c'est à toi que l'on me sacrisse,

Et je pourrois d'un mot mettre au hasard ta vie:

Mais un trait si perside est indigne de moi,

Et je veux être encor plus généreux que toi.

Puisqu'on me l'a permis, allons trouver mon père.

De ses délais ensin je perce le mystère;

Mais, sans nous prévaloir de son secret fatal,

Montrons-nous aujourd'hui plus grand que mon rival;

Humilions son cœur, en lui faisant connoître

Des sentimens d'honneur qu'il n'auroit pas peut-être.

Fin du premier Acte.

## ACTE II.

# SCÈNE PREMIÈRE. NÉOPTOLÈME, ÉRICIE. NÉOPTOLÈME.

Vous ne m'apprenez rien de cette vive ardeur, Oue je n'eusse déjà pénétré dans son cœur. Je n'ai vu qu'une fois ce Guerrier invincible, Qu'on dit par-tout ailleurs si fier & si terrible; Mais à votre aspect seul, ma fille, aussi soumis Ou'il paroît redoutable à tous ses ennemis. Ainsi, sur cet amour, que je prévois sincère, Je vais vous découvrir mon âme toute entière. Je règne; mais combien m'a coûté ce haut rang! Et qu'est-ce enfin qu'un sceptre encor souillé de sang? Prétexte à mes sujets de recourir aux armes, Source pour moi d'ennuis, de remords & d'allarmes, Illyrus est vaillant, mais il n'est que soldat, Et la seule valeur défend mal un État; Héritier d'un grand Roi, trop puissant, qui peut-être, Au lieu d'un défenseur, me donneroit un maître.

J'ai besoin d'un Héros qui, tenant tout de moi, Trouve en mes intérêts de quoi veiller pour soi. Hélénus, à la fois Soldat & Capitaine, N'attend que du destin la grandeur souveraine. En l'unissant à vous par un facré lien, Je m'en fais pour moi-même un éternel soutien. Il est né généreux, & sa reconnoissance Ne m'envîra jamais la suprême puissance. Voilà le successeur que je me suis choisi, Et c'est pour l'en presser que je l'attends ici. D'ailleurs, qui mieux que lui peut engager son père A facrisser tout à ma juste colère? Chéri de Glaucias, c'est le seul Hélénus Qui pourra le sorcer à me livrer Pyrrhus.

## ÉRICIE.

Seigneur, sur ses projets, qu'un grand Roi lui consie, Daignera-t-il entendre un moment Éricie?

Je n'examine point quel sera mon époux;

Son choix, vous le savez, ne dépend que de vous.

Ainsi j'obéirai. Ce qui me reste à dire,

C'est votre gloire ici qui seule me l'inspire.

D'un cœur rempli pour vous d'amour & de respect,

Quel sentiment, Seigneur, pourroit être suspect?

Soussirez que, m'élevant jusqu'à Néoptolème,

J'aille, sans l'ossenser, le chercher dans lui-même.

C'est l'Univers entier qui parle par ma voix,

J'ôse l'interpréter pour la première fois. Vous vous êtes vengé; le meurtre d'Æacide. Pour tout autre qu'un Roi, seroit un parricide: Mais, si vous répandez le reste infortuné De ce sang que les Dieux vous ont abandonné. Les intérêts d'État, le Trône & ses maximes, La politique enfin, voile de rant de crimes, Ne seront désormais que de foibles garans Pour vous fauver des noms qu'on prodigue aux Tyrans. Quand même à vos desirs son fils pourroit souscrire, Glaucias voudra-t-il qu'il règne fur l'Epire; Que du fang de Pyrrhus il achète ma main, D'un sang que deux grands Rois redemandent en vain; Lui qui, pour conserver une tête si chère, Semble avoir étouffé les sentimens d'un père? Si vous vous attachez le grand cœur d'Hélénus, Que peut vous importer le trépas de Pyrrhus? Laissez vivre, Seigneur, un Prince dont la vie D'aucun malheur pour vous ne peut être suivie. Æacide, ennemi des Princes de son sang, Vous força, malgré vous, de lui percer le flanc. Si sa mort fut pour vous un crime involontaire, Que son inimitié vous rendit nécessaire, Le falut de son fils, qui peut seul l'expier, Plus nécessaire encor, doit vous justifier. Et vous vous attachez à la seule victime Qui pouvoit expier, ou confommer le crime!

## NÉOPTOLÈME.

Tant que Pyrrhus vivra, mes Sujets ennemis, A ce funeste nom, se croiront tout permis; Et le fier Hélénus, fut-il plus grand encore, Ne me sauveroit point d'un peuple qui m'abhorre. Les Dieux, en me livrant le superbe Illyrus, Ont prononcé l'arrêt du malheureux Pyrrhus; Il m'a trop fait trembler, il est temps qu'il périsse. Glaucias m'en refuse en vain le sacrifice; Je ne peux qu'à ce prix arrêter ses projets, Et fixer entre nous une constante paix. Son cœur en gémira; mais votre hymen, ma fille, Unissant pour jamais l'une & l'autre famille, Calmera la douleur d'un Roi trop généreux, Qui peut, par cet hymen, rendre Hélénus heureux. Oue Glaucias y foit favorable ou contraire, Du trépas de Pyrrhus rien ne peut me distraire. Que l'Univers alors éclate contre moi; Un crime nécessaire est pour nous une loi. Voulez-vous qu'écoutant un discours téméraire, J'affervisse le sceptre aux erreurs du vulgaire? Heureux, qu'à notre égard son imbécillité Nous assûre du moins de sa docilité. A tout ce qui nous plaît, c'est à lui de souscrire. Dès que, sans le troubler, il nous laisse l'Empire, Laissons-lui des discours dont il est si jaloux.

Ce qui fait ses vertus seroit vice pour nous.

Le peuple, en ce qui flatte ou choque sa manie,

Trouve de la justice, ou de la tyrannie.

Nous ne nous règlons point au gré de ses erreurs.

Les Dieux ont leur justice, & le Trône a ses mœurs.

Mais Glaucias paroît; ma fille, allez m'attendre.

## SCÈNE II.

NÉOPTOLÈME, seul.

Quet dessein le conduit? Et que vient-il m'apprendre?

## S C È N E III. GLAUCIAS, NÉOPTOLÈME.

### GLAUCIAS.

Seigneur, vous triomphez; Androclide est défait. Je ne sais si sa honte est pour vous un secret; Mais sous vos loix l'Épire est désormais réduite, Cassander l'a soumise, ou plutôt l'a détruite. Je ne vous cache point les pertes que je sais, Et je vous viens moi-même annoncer vos succès.

Le Destin vous élève, & le Ciel m'humilie; J'ai commandé long-temps, aujourd'hui je supplie. Voyons l'usage, enfin, qu'en nos succès divers, Vous ferez du triomphe, & moi de mes revers. L'infortuné Pyrrhus n'est plus pour vous à craindre; Sans être trop humain, je crois qu'on peut le plaindre: La pitié, sur ce point, dans un cœur irrité, N'a pas même befoin de générolité. J'ai protégé sans fruit ce Prince déplorable. Tout s'arme contre lui, tout vous est favorable; Mais vous connoissez trop ma constance & ma foi, Pour croire que le fort soit au-dessus de moi. Je ne vous parle point d'une vaste puissance Qui vous fit si long-temps éprouver ma vengeance, A peine votre cœur se seroit satisfait, Que vous favez assez quel en seroit l'effet. Régnez donc, puisqu'ainsi le destin en ordonne; Sans remords, & fans droit, gardez une Couronne Qu'un autre nommeroit le prix de vos forfaits, Que je vais cependant confacrer par la paix. Je rends à Cassander la Macédoine entière; Tout ce que j'ai conquis fera votre frontière; Je n'armerai jamais en faveur de Pyrrhus, Et je consens enfin à l'hymen d'Illyrus. Je fais plus, je promets, Seigneur, que votre vie Jamais, de mon aveu, ne sera poursuivie; Qu'à Pyrrhus je tairai son nom & ses ayeux;

J'en jure par ce fer, j'en jure par les Dieux. J'ai tout dit, répondez.

## NÉOPTOLÈME.

Où donc est l'avantage

D'une paix dont Pyrrhus ne seroit pas le gage? Il est vrai que mon sort, Seigneur, a bien changé; Mais, pour vous craindre moins, en suis-je plus vengé? L'Épire en fera-t-elle à mes loix plus foumise, Mes jours plus à couvert d'une lâche entreprise? Si Pyrrhus se connoît, pourra-t-il oublier Que son père fut Roi, qu'il eut un meurtrier, Qu'il vit, & qu'entre nous un coup irréparable Doit opposer sans cesse un vengeur au coupable? Malgré les nœuds du sang dont nous sortions tous deux, Il fallut m'immoler un Roi trop soupçonneux, Je ne m'en cache point: si c'est un parricide, On ne doit l'imputer qu'aux rigueurs d'Æacide. Son Trône, après sa mort, étoit le seul abri Que je pusse choisir à mon honneur slétri. Je ne vis qu'un bandeau qui pût sauver ma tête: La force en fit le droit, un meurtre la conquête, Il est vrai ; mais combien de Trônes sont remplis Par les usurpateurs qui s'y sont établis? Votre ayeul en fut un; j'en nommerois mille autres Qui n'eurent pour régner d'autres droits que les nôtres. Quoi qu'il en soit, Seigneur, je demande Pyrrhus,

Et ne peux qu'à ce prix relâcher Illyrus.

De vos foins vertueux outrez moins la chimère,

Et ressouvenez-vous que vous êtes som père;

Que, s'il périt, c'est vous qui le voulez ainsi;

Que c'est vous, plus que moi, qui l'immolez ici;

Ensin que c'est vous seul qui m'imposez un crime

Que la nécessité va rendre légitime.

Vous m'entendez, Seigneur; adieu. Point de traités,

Si du sang de Pyrrhus vous ne les cimentez.

### G-LAUCIAS.

Ah, cruel! arrêtez: puisqu'il vous faur un gage, Si c'est peu de ma foi, prenez-moi pour ôtage; Je suis prêt à vous suivre en ces mêmes climats, Où j'ai porté cent fois la flamme & le trépas. Si ce n'est pas assez de vous céder un Trône, Prenez encor le mien, & je vous l'abandonne: Mais ne réduisez point un Prince vertueux A trahir en Pyrrhus son honneur & ses Dieux. Quand je reçus ce Prince échappé de vos armes, Son berceau fut long-temps arrofé de mes larmes. Je regardai Pyrrhus comme un présent divin Que le Ciel m'ordonnoit de cacher dans mon sein. Enfin, Pyrrhus m'est plus que si j'étois son père; Je répondrois aux Dieux d'une tête si chère. Les sermens les plus saints ont répondu de moi, Et je mourrois plutôt que de trahir ma foi.

Il n'est fils ni sujets que je ne sacrifie Au soin de conserver sa déplorable vie.

## NÉOPTOLÈME.

Hé bien! vous pouvez donc au fortir de ce lieu, Aller dire à ce fils un éternel adieu.

## GLAUCIAS.

Pour dérober ce fils à ta main meurtrière,
Je me suis abbaissé jusques à la prière;
Mais c'est trop honorer un lâche tel que toi,
Que de lui témoigner le plus léger esfroi.
Je brave ta fureur, si tu braves ma plainte.
Un monstre doit causer plus d'horreur que de crainte.
Délivre, ou perds mon fils, je le laisse à ton choix,
Et je cours l'embrasser pour la dernière fois.
Oui, barbare, je vôle à cet adieu funeste:
Mais toi, tremble, en songeant au vengeur qui me rreste.

## SCÈNE IV.

## NÉOPTOLÈME, seul.

Dans quel étonnement laisse-t-il mes esprits!

Peut-on jusqu'à ce point abandonner un fils?

Est-ce férocité, vertu, devoir, courage?

De quel nom appeler ce bisarre assemblage?

Quel oubli de foi-même! Et quel mélange affreux De père sans tendresse, & d'ami généreux! Dépouille-t-on ainsi des entrailles de père? Quelles sauvages mœurs! ou plutôt quel mystère! Je l'ai trop admiré sur sa fausse vertu. De soins bien dissérens un père est combattu. Glaucias m'abusoit; & son indissérence Pour un fils sur qui va retomber ma vengeance, Me fait voir où mon bras doit adresser ses coups. Je reconnois ensin l'objet de mon courroux, Il est entre mes mains; le Prince d'Illyrie N'est autre que Pyrrhus que l'on me sacrisse. Puis-je en douter encor?

## S C È N E V. HÉLÉNUS, NÉOPTOLÈME.

NÉOPTOLÈME, à part.

Mais je vois Hélénus.

J'éclaircirai bientôt mes foupçons fur Pyrrhus. (à Hélénus.)

Héros dont les exploits font revivre Alexandre, Ou plutôt qui femblez renaître de sa cendre; Qui, jeune encore, ôsez faire voir aux humains

Qu'on peut même prétendre à de plus hauts destins; Souffrez qu'un ennemi forti du fang d'Achille, Sang qui n'offrit jamais un hommage fervile, S'acquitte cependant des innocens tributs Que tout cœur généreux doit rendre à vos vertus. Le mien, quoiqu'irrité d'une guerre inhumaine, Vous partagea long-temps son estime & sa haîne: Mais l'estime eut toujours de quoi la surpasser; Et ce que l'une a fait, l'autre veut l'effacer. J'ai proposé la paix, & la main d'Ericie; Je l'ai moi-même offerte au Prince d'Illyrie. Pouvois-je présumer que ses foibles attraits, D'un triomphe plus beau comblant tous mes fouhaits, Subjugueroient, Seigneur, un Guerrier intrépide Qui de nouveaux lauriers paroît toujours avide? C'est à lui que je parle, & je n'ai pas besoin De rappeler ses traits & son nom de plus loin. Daignez me confier un amour qui me flatte. Les momens nous sont chers; que cet amour éclate, Seigneur: c'est un aveu que j'exige de vous, Et je n'en puis entendre un qui me soit plus doux.

## HÉLÉNUS.

Les charmes d'Ericie, & tout ce qu'elle inspire En disent plus, Seigneur, que je n'en pourrois dire; Heureux, si les vertus dont vous m'avez flatté Lui paroissoient d'un prix digne de sa beauté! Il est vrai que je l'aime, & n'en fais point mystère;
J'ai cru même devoir l'avouer à mon frère:
Mais Glaucias l'ignore, & du don de ma foi
Je ne puis disposer sans l'aveu de mon Roi.
Mon cœur, indépendant du pouvoir arbitraire,
Se livre sans contrainte à ce qui peut lui plaire;
Mais cette liberté n'étend pas son pouvoir
Jusqu'à braver les loix d'un trop juste devoir.
Je fais gloire du mien, & jamais pour un père
Amour ne sut plus grand, ni respect plus sincère;
Mais c'est moins en sujet que je lui suis soumis,
Que par des sentimens qui sont plus que d'un fils.

## NÉOPTOLÈME.

S'il est vrai qu'Hélénus brûle pour Ericie,
Prince, je réponds d'elle & du Roi d'Illyrie.
Glaucias vous chérit, & verra fans regret
Le choix que mon estime & votre amour ont fait.
Quel successeur plus grand & plus digne d'Achille
Pouvois-je présenter à l'Épire indocile?
Qu'il m'est doux de pouvoir, en couronnant vos feux,
Rendre à la fois ma fille & mes sujets heureux?

## HÉLÉNUS.

Cessez de vous flatter d'une espérance vaine; Glaucias à la paix peut immoler sa haîne, Mais ne sousserier point que je sois possesseur D'un Trône dont Pyrrhus est le seul successeur.

Nos malheurs, il est vrai, vous en ont rendu maître,
Et tant que vous vivrez vous pourrez toujours l'être.
Je doute cependant qu'on vous laisse jamais
Le droit d'en disposer au gré de vos souhaits.

Mon hymen, ou celui du Prince d'Illyrie,
Pourra vous garantir & le sceptre & la vie;
Mais Pyrrhus, après vous reprenant tous ses droits,
A l'Epire, Seigneur, doit seul donner des loix.
Qui peut lui disputer alors ce diadême?
Et, malgré mon amour, savez-vous si moi-même
Je pourrois consentir à l'en voir dépouiller,
Et d'un Trône usurpé ma gloire se souller?

## NÉOPTOLÈME.

Et quel est donc le but de la paix qu'on demande, S'il faut que de Pyrrhus ma Couronne dépende? Je n'aurai donc vaincu que pour être foumis, Et que pour voir sur moi règner mes ennemis; Que pour voir un hymen qui dépouille ma fille, Comme une grâce encor qu'on fait à ma famille? Le sort, en remettant la victoire en nos mains, Nous a fait concevoir de plus nobles desseins.

## HÉLÉNUS.

Oui, vous avez vaincu; mais l'honneur & la gloire Ne suivent pas toujours le char de la victoire. Il en est qu'on ne doit imputer qu'au hasard. La vôtre est de ce rang, le sort vous en sit part, Et l'arracha des mains d'un ennemi terrible, Dont vous n'aviez pas cru la défaite possible. Si mon sang répandu vous a fait triompher, Ce n'est pas vous du moins qui le fîtes couler. Le fort à mes pareils peut garder un outrage: Mais l'on n'obtient sur eux de parfait avantage Qu'on ne les ait privés de la clarté du jour; Ou l'on n'en peut trop craindre un funeste retour. Seigneur, je vous ai dit que j'aimois la Princesse; Ses charmes peuvent seuls égaler ma tendresse: Mais je n'ai désiré que son cœur & sa main. Ma valeur peut lui faire un assez haut destin, Sans que j'aille à Pyrrhus ravir un Diadême, Qui déshonoreroit votre fille elle-même. Pour vous, qui vous osez déclarer mon vainqueur, Montrez des sentimens dignes de tant d'honneur.

## NÉOPTOLÈME.

Je vois bien qu'il est temps que je me fasse entendre, Et que vous sachiez, vous, ce que j'ôse prétendre. Je ne sais de quel prix Éricie est pour vous; Mais, si de l'obtenir votre amour est jaloux, Si sa main est un bien qui vous semble si rare, Il faut qu'à me servir votre cœur se prépare. Je demande Pyrrhus, ma sille est à ce prix.

Tome II.

Tout autre n'est pour moi que refus, ou mépris. Voilà ce que de vous exige ma vengeance. Vous, qui sur Glaucias avez tant de puissance, Portez-le dès ce jour à remplir mes souhaits, Ou déterminez-vous à ne nous voir jamais.

## HÉLÉNUS.

Vous-même eussiez en vain tenté cette entrevue Sans les soins d'Ericie, à qui seule elle est dûe: Mais sur cet entretien si l'on m'eût pressenti, Un mépris éternel m'en auroit garanti. Barbare, voilà donc le fruit de votre estime, Un hymen, qui pour dot m'apporteroit un crime!! Dès qu'il faut s'allier à vous par un forfait, Gardez à Cassander ce funeste bienfait, Et ne vous vantez plus d'être du fang d'Achille. Ce sang qui fut toujours en Héros si fertile, Ne pourroit inspirer des sentimens si bas. Vous en êtes souillé, mais vous n'en sortez pas. Si je pouvois penser que la jeune Ericie Eût reçu vos penchans de vous avec la vie; Ce ne seroit pour moi qu'un objet plein d'horreur. Cruel, si vous voulez lui conserver mon cœur, Déguisez mieux du moins cet affreux caractère Qui me feroit rougir de vous nommer mon père. Montrez-moi des vertus qui vous fassent aimer, Et qui dans mon amour puissent me confimer.

Ce n'est pas votre rang, c'est la vertu que j'aime; Sans elle vous m'offrez en vain un Diadême. Dussiez-vous m'élever à des honneurs divins, Je vous préférerois le plus vil des humains. Je me vois à regret forcé de vous confondre, Mais vous deviez prévoir ce que j'ai dû répondre.

## NÉOPTOLEME.

Hé bien! Prince, suivez ces transports généreux;
Mais ressouvenez-vous que, pour vous rendre heureux,
J'ai voulu pénétrer jusqu'au fond de votre âme,
Et voir ce que pour nous oseroit votre slamme;
Car sans votre secours je serai satisfait.
Vous m'avez de Pyrrhus fait en vain un secret.
Il est en mon pouvoir; c'est Illyrus lui-même,
Que son triste destin livre à Néoptolème.

## HÉLÉNUS.

Qui? lui Pyrrhus, Seigneur! Mais non, pensez-y bien....

## NÉOPTOLÈ ME.

Adieu: vous-même ici pesez notre entretien. Je n'oublirai jamais un resus qui me blesse, Et j'en vais de ce pas instruire la Princesse.



## SCÈNE VI.

HÉLÉNUS, seul.

AH, Tyran! de quel trait viens-tu frapper mon cœur? Vertu, dont les transports me coûtent mon bonheur, Pour le prix de t'avoir sacrifié ma slamme, Sauve-moi des regrets qui déchirent mon âme; Tourne vers mon rival mes foins & ma pitié, Et ranime pour lui ma première amitié. Illyrus est Pyrrhus! Mais d'où vient que mon père M'en a fait si long-temps un barbare mystère? M'auroit-il soupconné d'être moins généreux, Et moins touché que lui du fort d'un malheureux? Hélas! quoi qu'il ait fait pour défendre sa vie, Tout ce qu'il a perdu valoit-il Ericie? C'est Pyrrhus qui me l'ôte, & par un sort fatal Je suis réduit encore à pleurer mon rival! Allons trouver mon père, & cessons de nous plaindre; Étouffons sans regret des feux qu'il faut éteindre. Voilà des ennemis dignes de mon courroux; Le triomphe du moins en est beau, s'il n'est doux. Héros, qui pour tout bien recherchez la victoire, Qu'un peu de sang perdu couvrit souvent de gloire, Pour en savoir le prix, c'est peu d'être guerrier; Il faut avoir un cœur à lui facrifier.

Fin du second Acte.

## ACTE III.

## S CÈNE PREMIÈRE. ÉRICIE, ISMENE.

TU combats vainement mon désespoir funeste; La plainte, chère Ismene, est tout ce qui me reste. Laisse-moi le seul bien des cœurs infortunés, Que sous d'indignes loix l'Amour tient enchaînés. Lieux, témoins de ma honte & d'un perfide hommage, Payé de tout mon cœur, & suivi d'un outrage; Lieux, où j'ai cru soumettre un Héros à mes loix, Hélas! je vous vois donc pour la dernière fois. Pardonne ces transports à mon âme éperdue; On me méprise, Ismene, & la paix est rompue. Nous reverrons bientôt, l'acier cruel en main, Fondre dans nos États un guerrier inhumain; Et, pour comble de maux, il faut partir, Ismene, Sans pouvoir contre lui faire éclater ma haîne. Je fais pour le trouver des fouhaits superflus; Inutiles transports! Je ne reverrai plus

Ce cruel Hélénus que ma raison abhorre, Que ma gloire déteste, & que mon cœur adore.

## S C È N E I I. HÉLÉNUS, ÉRICIE, ISMENE.

## ÉRICIE.

I SMENE, je le vois. Ah! mortelles douleurs!

Je succombe, & n'ai plus que l'usage des pleurs.

Fuyons, n'exposons point au mépris d'un barbare

Les foiblesses d'un cœur où la rasson s'égare.

## HÉLÉNUS.

Près de voir succéder, peut-être pour jamais,
Les horreurs de la guerre aux douceurs de la paix,
Dans ce triste moment, où votre âme irritée
Contre un infortuné n'est que trop excitée,
M'est-il encor permis d'offrir à vos beaux yeux
Un amant qui ne peut que vous être odieux?
Si je né vous croyois généreuse, équitable,
Madame, je craindrois de paroître coupable;
Mais que peut craindre un cœur qui remplit son devoir?
Et qu'ai-je à redouter que de ne vous plus voir?
Je ne vous dirai point que je vous aime encore;
Malgré ce que j'ai fait mon âme vous adore.

Mes refus m'ont privé de l'espoir le plus doux,
Mais n'ont point étoussé ma tendresse pour vous.
D'un rigoureux honneur déplorable victime,
Tendre amant sans foiblesse, & coupable sans crime,
D'un vertueux essort touché sans repentir,
Mon cœur sent cependant tout ce qu'il peut sentir:
Et si, pour exciter le vôtre à la vengeance,
Ma générosité lui parut une offense;
S'il a pu souhaiter de me voir malheureux,
Non, jamais le Destin n'a mieux rempli vos vœux.

## ÉRICIE.

Que parlez-vous ici de haîne & de vengeance?

Non, ne redoutez rien de mon indifférence.

Quel défespoir éclate? ou que soupçonnez-vous,

Pour oser vous flatter d'un instant de courroux?

Cessez de vous troubler d'une frayeur si vaine;

C'est supposer l'amour que de craindre la haîne:

Mais jusques-là mon cœur ne fait point s'enslammer;

C'est aux amans chéris, Seigneur, à s'allarmer.

## HÉLÉNUS.

Je sais que je dois peu ressentir leurs allarmes. Je craignois d'avoir fait une injuse à vos charmes: Mais au ressentiment si mon cœur s'est mépris, C'est qu'il se crut toujours au-dessus du mépris. Ce n'est pas se slatter que de craindre, Madame. Jamais un faux orgueil n'a corrompu mon âme; La vertu seule y mit une noble fierré, Que l'amour laisse agir, même avec dignité; Qui n'a fait aujourd'hui que ce qu'elle a dû faire. Heureux d'être un objet peu digne de colère, Oui, n'ofant me flatter de l'honneur d'être aimé, Croit mériter du moins celui d'être estimé. Madame, je vois trop qu'un récit peu fidèle M'a fait de mon devoir une lâche querelle. Mais si votre courroux vous paroît trop pour moi, Songez qu'ici le mien doit causer de l'effroi. Ceux qui de mes refus ont noirci l'innocence; En recevroient bientôt la juste récompense, Si mon amour pour vous ne daignoir retenir Un bras qui n'est souvent que trop prompt à punir. Malgré tous vos mépris, je sens que je vous aime; Mais je n'ai jamais tant hai Néoptolème. Si jamais votre cœur a pu trembler pour lui, Dans les murs de Bysance arrêtez-le aujourd'hui. Je souscris à la paix; qu'on me rende mon frère. Osez le demander vous-même à votre père; Prévenez sur ce point un amant furieux, Qui, hors vous, n'aura rien de sacré dans ces lieux.

## ÉRICIE.

Cruel! c'est donc ainsi que votre amour s'exprime! Voilà ce seu si beau qui pour moi vous anime,

Et l'hommage d'un cœur qui ne se donne à moi, Que pour remplir le mien de douleur & d'effroi! On m'aime, & cependant il faut que je fléchisse; On m'adore, & c'est moi qui dois le sacrifice. Il faut de mon devoir que j'étouffe la voix, Et que de mon amant je subisse les loix. De l'amour suppliant l'orgueil a pris la place, Et je vois à ses soins succéder la menace, Les refus, les mépris, la fierté, la terreur. Vos transports les plus doux ne sont que de fureur; Impétueux amant, dont l'ardeur téméraire Ne déclare ses feux qu'en déclarant la guerre. Inspira-t-on jamais l'amour par la frayeur? C'est ainsi qu'Hélénus se rend maître d'un cœur! Il ordonne en tyran, il faut le satisfaire. Barbare, ma fierté vous devroit le contraire, Je devrois n'écouter que mon juste courroux; Mais je veux me venger plus noblement de vous. Je veux qu'en gémissant Hélénus me regrette, Et qu'il sente du moins la perte qu'il a faite. Il ne tenoit qu'à vous de faire mon bonheur; L'Amour à cet espoir ouvroit déjà mon cœur; Heureuse de pouvoir offrir un Diadême, Sans rechercher en vous d'autre bien que vous-même. Je ne me vengerai de vos refus honteux, Qu'en vous faisant rougir de mes soins généreux. Puisque vous le voulez, je vais trouver mon père,

Tenter, pour le fléchir, les pleurs & la prière; Je vais pour vous, ingrat, tomber à ses genoux, Et faire ce qu'en vain j'attends ici de vous.

## SCÈNE III.

HÉLÉNUS, seul.

O DEVOIR, ta rigueur est-elle satisfaite? Vois ce qui m'est offert, & ce que je rejette. Quels biensaits de ta part me feront oublier Ce que tu m'as forcé de te sacrisser? Ah, Pyrrhus! que le soin de désendre ta vie Sera d'un prix cruel, s'il m'en coûte Éricie!

## SCÈNE IV.

ILLYRUS, HÉLÉNUS, GARDES.

## HÉLÉNUS.

Mais on vient : c'est lui-même. Hélas! pour m'attendrir, Que d'objets à la sois viennent ici s'ossrir!

#### ILLYRUS.

Seigneur, car je ne sais si je parle à mon frère, Tant le fort entre nous a jetté de mystère! Quoi qu'il en foit, avant que de quitter ce lieu, J'ai cru devoir vous dire un éternel adieu, Après avoir reçu ceux du Roi d'Illyrie, Dont je suis plus touché que de sa barbarie. Quel autre nom donner à sa rigueur pour moi, Quand je n'y trouve plus mon père ni mon Roi? Par quel malheur son fils a-t-il cessé de l'être? Ai-je déshonoré celui qui m'a fait naître? Quel est donc ce Pyrrhus, pour lui d'un si haut prix? Encor si c'étoit vous, j'en serois moins surpris. Seigneur, vous foupirez, je vois couler vos larmes; Ces pleurs me causeroient de mortelles allarmes, Si mon cœur étoit fait pour sentir de l'effroi. Il s'émeut cependant de tout ce que je voi; Une douleur si noble a de quoi me surprendre. Ce n'est pas d'un rival que j'eusse osé l'attendre, Ni me flatter qu'il dût être si généreux, Lorsque tout abandonne un Prince malheureux. Non qu'à votre vertu j'eusse fait l'injustice De croire votre amour de ma perte complice; Mais si je n'ai rien craint de votre inimitié, Je n'en attendois pas non plus tant de pitié.

## HÉLÉNUS.

Seigneur, quelques transports qu'une maitresse inspire, La gloire & le devoir ont aussi leur empire. Entre ce qui me plaît, & ce que je me dois,

L'honneur seul a toujours déterminé mon choix. Je n'ai pas, dans les foins d'une ardeur qui m'est chère, Perdu le souvenir de mon malheureux frère; Et dût-il me hair, même sans m'estimer, Ses malheurs suffiroient pour me le faire aimer. Je vois avec douleur le fort qu'on vous prépare, Sans ofer cependant immoler un barbare. Ce Palais est rempli de Chefs & de Soldats, Qu'un ordre redoutable attache sur mes pas. Le fier Lysimacus, jaloux de sa puissance, Ne laisse à mon courroux nul espoir de vengeance; Et si je n'en craignois un funeste succès, J'aurois bientôt troublé l'asyle de la paix : Mais la peur d'exposer la tête de mon père, Me fait, en frémissant, étouffer ma colère; Et l'horreur de vous voir dans des fers odieux, La porte à des accès quelquefois furieux. J'ôse tout, je crains tout, sans savoir qu'entreprendre. Je plains même Pyrrhus, & voudrois le défendre; Heureux, si son secret fût resté dans l'oubli.

#### ILLYRUS.

Vous n'êtes pas le feul qui le fachiez ici, A qui ce Pyrrhus doit encor plus qu'il ne pense: Mais on veut lui garder un généreux silence; Et pour sauver ses jours on fait plus aujourd'hui, Que jamais Glaucias n'osa faire pour lui, Lorsque tout engageoit à le faire connoître.

## HÉLÉNUS.

Ah! laissons ce Pyrrhus, Seigneur, quel qu'il puisse être. Pénétré de son sort jusqu'au saississement, Mon cœur n'a pas besoin d'autre éclaircissement. Je ne connois que vous en ce moment funeste Où le rival s'oublie, & l'ami seul vous reste. Mais Glaucias paroît: retirez-vous, Seigneur; Votre aspect ne feroit qu'irriter sa douleur. Daignez la respecter dans un malheureux père, Et me laissez le soin d'une tête si chère.

#### ILLYRUS.

Non, non, ce seroit trop en exiger de vous. Je vous exposerois, Seigneur, à son courroux. Pour la dernière fois souffrez que je le voie.



## SCÈNE V.

## GLAUCIAS, ILLYRUS, HÉLÉNUJS, GARDES.

GLAUCIAS, dans le fond du Théâtre.

Dieux cruels, dont sur moi la rigueur se déploise, Si rien à la pitié ne vous peut émouvoir, Jouissez de mes pleurs & de mon désespoir. Que vois-je? quels objets! les deux Princes ensemble! Ah! que d'infortunés le sort ici rassemble? (à Illyrus.)

Que cherchez-vous, mon fils, en ces funestes lieux x, Où tout doit désormais vous paroître odieux, Où vous devez me fuir & m'abhorrer moi-même??

#### ILLYRUS.

Vous n'en êtes pas moins, Seigneur, tout ce que j'ainime.

A mon frère, il est vrai, je me plaignois de vous,

Et j'en eusse attendu des sentimens plus doux.

Je suis touché de voir, en ce moment terrible,

Que mon rival soit seul à ma perte sensible.

Hélas! qui fut jamais plus à plaindre que moi?

Méprisé d'Éricie, & peu cher à mon Roi,

C'est un Prince sorti d'une race étrangère,
Qui l'emporte sur moi dans le cœur de mon père.
Je ne condamne point sa générosité,
Mais l'essort en devroit être plus limité;
La gloire n'admet point de si grands sacrisces,
Et ce n'est point à moi d'illustrer ses caprices,
Victime des transports d'un chimérique honneur,
Sans avoir d'autre crime ici que mon malheur.
Ce reproche cruel dont votre cœur s'ossense,
Ne regarde, Seigneur, que votre indissérence;
Je ne puis voir mon père abandonner son sils,
Sans soupçonner pour moi d'injurieux mépris.
Voilà les seuls regrets dont mon âme est saisse,
Et j'en suis plus touché que de perdre la vie;
Mais je n'en ai pas moins souhaité vous revoir.

#### GLAUCIAS.

Illyrus, mon seul bien & mon unique espoir,
Ah! si c'est ton amour qui vers moi te rappelle,
Ne m'en resuse point une preuve nouvelle.
Viens, mon sils, dans les bras d'un père infortuné,
Dont le cœur ne t'a point encore abandonné;
Viens te baigner de pleurs qui couleront sans cesse,
Et ne m'accuse point de manquer de tendresse.
Mon sils, je t'aime encor tout ce qu'on peut aimer,
Et je te connois trop pour ne pas t'estimer.
Tes reproches honteux, dont ma gloire murmure,

Outragent plus que moi le sang & la nature.

Mon cœur de ses retours n'est que trop combattu, Et je n'ai plus d'espoir qu'en ta propre vertu.

Loin de déshonorer mon auguste vieillesse, Aide-moi de mon sang à dompter la soiblesse.

Le malheureux Pyrrhus est maître de ma soi, Je ne suis pas le sien, & ta vie est à moi.

Fais voir, par les essorts d'une vertu suprême, La victime au-dessus du facrissee même.

Adieu; sois généreux autant que je le suis.

Te pleurer & mourir, est tout ce que je puis.

#### ILLYRUS.

Oui, je vous ferai voir par un effort insigne,
De quel amour, Seigneur, Illyrus étoit digne;
Que ce sils malheureux, sans le faire éclater,
Des plus rares vertus auroit pu se flatter;
Qu'il fait du moins mourir & garder le silence,
Quand son propre intérêt peut-être l'en dispense.
Je pourrois d'un seul mot éviter mon malheur,
Mais ce mot échappé vous perceroit le cœur.
C'est dans le sond du mien qu'ensermant ce mystère,
Je vais sauver Pyrrhus, votre gloire, & me taire.
Adieu, cher Hélénus; vous apprendrez un jour
Si j'avois mérité de vous quelque retour.



## S C È N E V I. GLAUCIAS, HÉLÉNUS.

## HÉLÉNUS.

Seigneur, de ce discours que faut-il que je pense? Sur quoi le Prince ici vante-t-il son silence?

### GLAUCIAS.

Ah! mon fils, ce fecret ne regarde que moi : Mais il a d'un feul mot glacé mon cœur d'effroi. Hélas! que de fon fort mon âme est attendrie! Pyrrhus, que de vertu ma foi te sacrisse!

## HÉLÉNUS.

Le Prince va, dit-il, se perdre pour Pyrrhus;
Et c'est lui cependant sous le nom d'Illyrus,
Si j'en crois les soupçons du Tyran de l'Epire.
Seigneur, de ce secret, vous pouvez seul m'instruire.
Mon respect m'a forcé de cacher jusqu'ici
Les desirs que j'avois de m'en voir éclairci;
Mais, s'il a triomphé de mon impatience,
Je rougis à la fin de votre désiance.
Si jamais votre cœur sut sensible pour moi,
Si mon amour pour vous a signalé ma foi,
Tome II.

Si j'ai pu m'illustrer en marchant sur vos traces, Et par quelques exploits su mériter des grâces, Du sang que j'ai perdu je n'exige qu'un prix: Est-il vrai qu'Illyrus ne soit point votre sils?

### GLAUCIAS.

Je ne suis point surpris qu'un lâche cœur soupçonne Qu'Illyrus soit Pyrrhus, dès que je l'abandonne: Mais vous, jusqu'à ce jour élevé dans mon sein, Vous, à qui des vertus j'applanis le chemin, Que j'instruiss d'exemple, auriez-vous osé croire Que d'une lâcheté j'eusse souillé ma gloire? Non, mon cher Hélénus, ce sils abandonné N'en est pas moins celui que les Dieux m'ont donné; Et plût au sort cruel qu'il eût un autre père!

## HÉLÉNUS.

Vous n'éclaircissez pas, Seigneur, tout le mystère.

## GLAUCIAS.

Prince, c'est trop vouloir pénétrer un secret; Offrez à ma douleur un zèle plus discret, Et n'en exigez pas plus que je n'en veux dire.

### HÉLÉNUS.

C'en est assez pour moi, Seigneur, je me retire, Satisfait qu'Illyrus soit toujours votre fils; Et je vais de ce pas trouver ses ennemis.

# GLAUCIAS.

Ah, cruel! arrêtez! qu'allez-vous entreprendre?

# HÉLÉNUS.

Ce que de ma vertu mon frère doit attendre. Je cours le dérober à fon fort inhumain, Ou mourir avec lui les armes à la main; Et je n'écoute plus, dans l'ardeur qui me guide, Que la foif de verser le sang d'un parricide.

# GLAUCIAS.

Barbare, immole donc le mien à ta fureur; Cours exposer ma vie & me perdre d'honneur.

# HÉLÉNUS.

Ah! vous ne craignez pas, Seigneur, pour votre vie; Ce n'est pas-là l'esseroi dont votre âme est saisse, Elle est trop au-dessus d'une lâche frayeur: Pyrrhus, le seul Pyrrhus occupe votre cœur. Indissérent pour nous, pour lui plein de tendresse, Voilà, pour m'arrêter, le motif qui vous presse, Et l'unique frayeur qui vous trouble aujourd'hui. N'avons-nous pas assez versé de sang pour lui? S'il est reconnoissant, que veut-il davantage? Je sais qu'à le sauver votre soi vous engage, Que vous lui devez même une sainte amitié; Mais que lui dois-je moi, qu'une simple pitié,

Qui doit céder aux soins de conserver mon frère?
Hé bien! qu'à vos deux fils votre honneur le présère;
Consacrez à jamais ces transports vertueux,
Et me laissez le soin de nous sauver tous deux.
Que Pyrrhus avec nous vienne aussi se désendre,
S'il est digne du sang que vous laissez répandre.
Eh! de quelle vertu l'ont enrichi les Dieux,
Pour vous rendre, Seigneur, le sien si précieux?
Je ne sais, mais je crains que le grand nom d'Achille
Ne soit pour lui d'un poids plus onéreux qu'utile;
Que sans honneur ses jours ne se soient écoulés.

# GLAUCIAS.

Ah! si vous connoissiez celui dont vous parlez, Vous changeriez bientôt de soins & de langage, Et je verrois mollir ce superbe courage.

# HÉLÉNUS.

Seigneur, à ce discours, c'est trop me le cacher. Je dois de votre sein désormais l'arracher.

# GLAUCIAS.

Quoi! ce même Hélénus que l'Univers admire, Et dont les Dieux sembloient lui désigner l'Empire, L'ennemi des Tyrans, l'ami des malheureux, Flétrit en un seul jour tant de jours si fameux, Et me demande à moi le sang d'un misérable!

# HÉLÉNUS.

Ah, Dieux! de ces horreurs me croyez-vous capable?
Non; vous ne m'imputez ces lâches mouvemens,
Que pour vous délivrer de mes empressemens.
C'est le droit d'un resus acquis par une offense,
Et dont à vos remords je laisse la vengeance.
Ce jour, qu'on croit des miens avoir stétri le cours,
Est peut-être, Seigneur, le plus beau de mes jours.
A ce même Pyrrhus j'ai fait un facrisse,
Qui sera pour mon cœur un éternel supplice,
Et dont mon amour seul connoissoit tout le pix.
Mais en vain aux resus vous joignez le mépris.
Si vous voulez calmer la fureur qui m'agite,
Cessez de retenir un secret qui m'irrite,
Ou de sang & d'horreurs je vais remplir ces lieux.

# GLAUCIAS.

Ah, mon fils! étouffez ces desirs curieux, Et Pyrrhus puisse-t-il pour jamais disparoître!

# HÉLÉNUS.

Je commence, Seigneur, à ne me plus connoître.

(Il embrasse avec violence les genoux de Glaucias.)

Pour la dernière sois j'embrasse vos genoux.

# GLAUCIAS.

Ah! quel emportement! c'en est trop, levez-vous. Reconnoissez Pyrrhus à ma douleur extrême.

# HÉLÉNUS.

Achevez....

# GLAUCIAS.

Je me meurs.... malheureux! c'est vous-même.

## PYRRHUS.

Seigneur, c'en est assez, & je suis satisfait.

(Il veut se retirer.)

# GLAUCIAS, l'arrêtant.

Arrêtez, Prince ingrat: quel est donc le projet Qu'en ce triste moment votre fureur médite? Non, ce n'est pas ainsi, Seigneur, que l'on me quitte. Je n'en conçois que trop, à vos yeux enslammés... Mais je verrai bientôt, cruel, si vous m'aimez.

Fin du troisième Acte.

# ACTEIV.

# S C È N E P R E M I È R E. PYRRHUS, ANDROCLIDE, CYNÉAS.

# ANDROCLIDE.

Entra il m'est permis, Seigneur, de vous connoître, Et d'oser embrasser les genoux de mon maître. Dieux! quel ravissement! Quelle douceur pour moi De trouver un Héros dans le sils de mon Roi! Mais de ce bien si doux que vous troublez la joie, Par les transports secrets où je vous vois en proie! Glaucias, à son tour accablé de douleur, Semble plus que jamais ressentir son malheur. Seigneur, daignez calmer cette douleur cruelle, Songez qu'un seul instant peut la rendre mortelle; Ne l'abandonnez pas en ces trisses momens.

# PYRRHUS.

Je puis avoir pour lui d'autres empressemens. Androclide, je sais que je vous dois la vie, Que sans vous, en naissant, on me l'auroit ravie; Allez, de ce bienfait je faurai m'acquitter.

## ANDROCLIDE.

Le Roi m'a commandé de ne vous point quitter.

## PYRRHUS.

Glaucias est un Roi que j'estime & que j'aime; Mais je ne dépends plus ici que de moi-même. Pour vous, que le Destin a soumis à mes loix, Respectez-les du moins une première sois, Et cessez d'écouter une crainte frivole. Glaucias me connoît, j'ai donné ma parole, J'ai juré d'épargner un Tyran odieux, Et de ne point troubler l'asyle de ces lieux. Que pouvois-je de plus pour le Roi d'Illyrie? Allez, si vous m'aimez, prenez soin de sa vie.

# ANDROCLIDE.

Seigneur....

## PYRRHUS.

Obéissez. Profitons des instans Que j'ai pu dérober à leurs soins vigilans.



# S C È N E I I. PYRRHUS, CYNÉAS.

# PYRRHUS.

Cynéas, approchez; l'heure fatale presse. Puis-je encore espérer de revoir la Princesse? Sait-elle qu'Hélénus doit se trouver ici?

# CYNÉAS.

Oui, Seigneur, & bientôt vous l'y verrez aussi.
J'ai laissé la Princesse avec Néoptolème,
Qui m'a paru frappé d'une surprise extrême,
Lorsque je l'ai slatté de l'espoir d'une paix,
Qu'il devoit regarder comme un de vos biensaits.
Au seul nom de Pyrrhus, j'ai vu sa désiance
Balancer ses desirs & son impatience.
"Je douterois, dit-il, qu'on voulût le livrer,
"Si d'autres qu'Hélénus osoient m'en assurer:
"Mais dès que ce Héros souscrit à ma demande...."

## PYRRHUS.

Ami, c'en est assez; dites-lui qu'il m'attende.



# SCÈNE III.

PYRRHUS, seul.

Desirs impétueux que je ne puis dompter, Et qu'en vain mon devoir s'attache à surmonter, Redoutables momens d'une trop chère vue, Que vous allez coûter à mon âme éperdue! Pyrrhus, à quels transports ôses-tu te livrer? Est-ce l'Amour ici qui doit t'en inspirer! Néoptolème vit, & le fang d'Æacide S'enflamme pour le fang d'un lâche parricide! Mais pour lui mon amour eût en vain combattu, Si de plus hauts desseins n'occupoient ma vertu. Infortuné Pyrrhus, il est temps qu'elle éclate. Non, de quelque valeur que l'Univers te flatte, Quels que soient tes exploits & tes honneurs passés, Illyrus en un jour les a tous effacés; Et telle est aujourd'hui ta triste destinée, Qu'il faut que par toi seul elle soit terminée. C'est vainement qu'au Ciel tu comptes des ayeux, Si ta propre vertu ne t'y place avec eux. Le fang d'Achille est beau; mais l'honneur d'en descendre Ne vaut pas désormais celui de le répandre. Un rival généreux qui s'immoloit pour toi,

T'en a tracé l'exemple & prononcé la loi.

Ah! que tant de grandeur me touche & m'humilie!

Père & fils vertueux, que je vous porte envie!

Comment vous furpasser? Dieux, voilà des Mortels

Dignes de partager avec vous les Autels;

Non des barbares nés pour l'effroi de la terre,

Ces idoles de sang, fiers rivaux du tonnerre,

Qui font de leur valeur un horrible métier,

Et dont je n'ai que trop suivi l'affreux sentier.

Cherchons au-dessus d'eux une gloire nouvelle,

Plus digne des transports que j'eus toujours pour elle.

Heureux si mon devoir pouvoit les redoubler,

A l'aspect d'un objet qui peut seul les troubler!

# S C È N E I V. PYRRHUS, ÉRICIE.

ÉRICIE.

JE sors en ce moment d'avec le Roi d'Épire; En croirai-je, Seigneur, ce qu'il vient de me dire? Est-ce bien Hélénus qui nous donne une paix, Qu'on croit même devoir à mes soibles attraits? Mais, loin de rappeler le souvenir funeste D'un facrisice affreux que ma vertu déteste,

Je ne veux m'occuper que du foin généreux De pleurer avec vous un Prince malheureux. Que n'ai-je point tenté près de Néoptolème? J'ai regardé Pyrrhus comme un autre vous-même. Non, l'horreur de son sort n'égalera jamais Mes regrets de l'avoir défendu sans succès. Je sais trop à quel point Pyrrhus vous intéresse, Pour ne point partager la douleur qui vous presse; Jugez combien mon cœur s'est senti pénétrer De vous voir déformais réduit à le livrer. Et plût aux Dieux, Seigneur, pour comble d'injustice, Qu'on ne m'imputât point ce cruel facrifice, Et qu'au bien de la paix l'Amour trop indulgent N'eût point pris sur lui-même un si triste présent! Hélénus eût moins fait pour désarmer ma haîne, S'il favoit qu'un remords en triomphe sans peine. Mais quoi! vous rougissez & ne répondez rien! Pourquoi me demander un secret entretien?

# PYRRHUS.

Je rougis, il est vrai, d'un discours qui m'ossense; Et jamais mon courroux n'eut plus de violence. Puis-je voir, sans frémir, qu'avec un si beau seu, Ce cœur où j'aspirois m'air estimé si peu? Puis-je voir, sans rougir de honte & de colère, Qu'Éricie ait de moi pensé comme son père, Et qu'elle ôse imputer aux transports d'Hélénus
Le funeste présent qu'il vous fait de Pyrrhus?
Je ne sais si l'Amour peut nous rendre excusables;
Mais il ne doit jamais nous rendre méprisables.
Le crime est toujours crime, & jamais la beauté
N'a pu servir de voile à sa dissormité.
Peut-être que mon cœur, dans l'ardeur qui l'enssamme,
Tout vertueux qu'il est, n'est point exempt de blâme;
Mais ce qu'à mon devoir je vais sacrisser,
Aux yeux de l'Univers va me justisser,
Éterniser mon nom, expier ma tendresse,
Et venger ma vertu d'un soupçon qui la blesse.

# ÉRICIE.

Seigneur, daignez calmer un si noble courroux. Je sais ce que je dois attendre ici de vous.

## PYRRHUS.

Dans un moment du moins vous pourrez le connoître, Et, loin de me hair, vous me plaindrez peut-être. Connoissez mieux, Madame, un cœur où vous régnez, Et ne l'outragez point, si vous le dédaignez. Belle Éricie, ensin, croyez que je vous aime; Mais ne le croyez point comme Néoptolème. Mon amour n'a jamais soumis à vos beaux yeux Qu'un cœur digne de vous, & peut-être des Dieux; Qui ne sait point offrir pour sacrisice un crime Qui déshonoreroit l'Autel & la Victime.

Je vais à son destin livrer un malheureux,
Mais ce ne sera point par un traité honteux.
Ma vertu n'admet point de si lâche injustice,
Et mon cœur vous devoit un autre facrisse.
Trop heureux, si ce cœur, facile à s'enslammer,
Au gré de mon devoir, l'avoit pu consommer!
Mais dans l'état cruel où mon malheur me laisse,
On peut me pardonner un instant de foiblesse;
Et vous m'avez offert des soins si généreux,
Qu'ils m'ont fait oublier qui nous étions tous deux.
Votre père m'attend: adieu, belle Éricie.
J'ai voulu vous revoir; mais mon âme attendrie
Ne pourroit soutenir vos pleurs près de couler,
Et qu'un fatal instant va bientôt redoubler.

# ÉRICIE.

Ah! Seigneur, arrêtez; &, si je vous suis chère, Daignez de vos adieux m'expliquer le mystère. Je sens un froid mortel qui me glace le cœur, Et la mort n'a jamais causé plus de frayeur. Hélas! au trouble affreux dont mon âme est saisse, Puis-je encor souhaiter de me voir éclaircie? Vous allez, dites-vous, livrer un malheureux, Sans cesser d'être grand, ni d'être généreux. Ah! je vous reconnois à cet essort suprême! Justes Dieux! c'est Pyrrhus qui se livre lui-même.

## PYRRHUS.

Oui, Madame, c'est lui; c'est ainsi qu'Hélénus Pouvoit du moins livrer l'infortuné Pyrrhus, Qui sous ce triste nom ne craint plus de paroître, Dès qu'à de nobles traits on veut le reconnoître.

# ÉRICIE.

Dites plutôt, Seigneur, qu'à ce cœur sans pitié, Dont je n'ai jamais pu fléchir l'inimitié, l'aurois dû reconnoître une race ennemie Qui ne s'immole ici que pour m'ôter la vie. Inhumain, consommez vos généreux projets; De votre haîne, enfin, voilà les derniers traits. Quel ennemi, grands Dieux! offrez-vous à la mienne! Quel dessein venez-vous d'inspirer à la sienne! Ah! si c'est à ce prix que vous donnez la paix, Barbare, faites-nous la guerre pour jamais. Vous ne démentez point le sang qui vous fit naître; Ingrat, vous ne pouviez mieux vous faire connoître Que par un noir projet qui n'est fait que pour vous; Je reconnois Pyrrhus à ces funestes coups. Quand par des soins trompeurs il a séduit mon âme, Des plus cruels refus je vois payer ma flamme; Et quand je crois jouir d'un destin plus heureux, Je retrouve Pyrrhus dans l'objet de mes vœux. Qui vous a dévoilé, Seigneur, votre naissance? Glaucias n'a-t-il plus ni vertu, ni prudence?

Devoit-il un moment douter de vos desseins, Et méconnoître en vous le plus grand des humains? Il faut, pour mon malheur, que le Roi d'Illyrie Vous ait moins estimé que ne fait Éricie. Cruel, songez du moins, en courant à la mort, Qu'un amour malheureux me garde un même sort. Ne croyez point en moi trouver Néoptolème. Vous ne voyez que trop à quel point je vous aime.

## PYRRHUS.

Ah! voilà les transports que j'aurois dû prévoir, Si l'Amour m'eût laissé maître de mon devoir. J'ai voulu confacrer à l'objet que j'adore Quelques tristes momens qui me restoient encore. Je bravois le trépas; mais je sens à vos pleurs Qu'il a pour les Amans son trouble & ses horreurs. Ne m'offrez-vous les soins d'une ardeur mutuelle, Que pour me rendre encor ma perte plus cruelle? Quel bien à notre amour peut s'offrir désormais? Un parricide affreux nous sépare à jamais. Songez, si je ne meurs, qu'il faut que je punisse; Qu'un coupable, avec moi, n'est pas loin du supplice; Songez enfin, Madame, à ce que je me doi, A ce que mon honneur m'impose envers un Roi A qui je dois un fils, son unique espérance, Et le plus digne effort de ma reconnoissance. FRICIF.

# ÉRICIE.

Glaucias vous doit-il être plus cher que moi, Seigneur? Ne pouvez-vous récompenser sa soi Qu'aux dépens de vos jours & de ma propre vie, Que vous facrissez au Prince d'Illyrie? Ah! laissez-moi le soin de vous le conserver, Et, par pitié pour moi, songez à vous sauver. C'est Éricie en pleurs qui vous demande grâce; Verrez-vous sans pitié le sort qui la menace? Est-ce par vous, cruel, qu'elle doit expirer? Ah! du moins attendez qu'on ôse vous livrer.

# PYRRHUS.

Non, non, au fang d'Achille épargnez cet outrage.
Je dois d'un si beau sang faire un plus noble usage;
La mort pour mes pareils n'est qu'un léger instant,
Dont la crainte aux humains a fait seule un tourment.
Je vous perds pour jamais, adorable Éricie;
C'est-là pour un amant perdre plus que la vie:
Mais ne présumez pas qu'en lâche criminel,
Je soussire que Pyrrhus soit conduit à l'Autel.
D'ailleurs, pour Glaucias j'eus toujours trop d'estime,
Pour lui laisser jamais la honte d'un tel crime.

# ÉRICIE.

C'est-à-dire, Seigneur, qu'il vous paroît plus doux D'en rejetter ainsi l'indignité sur nous; Tome II. Et que vous aimez mieux déshonorer mon père, Pour m'en laisser à moi la douleur toute entière, Et me faire hair qui m'a donné le jour. Voilà ce que Pyrrhus gardoit à tant d'amour! Hé bien! cruel, allez trouver Néoptolème; Puisque vous le voulez, je vous rends à vous-même: Mais, dans tous vos transports de générosité, Je vois moins de vertu que de férocité.

## PYRRHUS.

Ne me reprochez point une vertu farouche; L'honneur ainsi le veut, & l'honneur seul me touche. S'il se pouvoit trouver d'accord avec mes jours, Vous ne m'en verriez point précipiter le cours. Comme mortel, je sens tout le prix de la vie; Comme amant, tout le prix d'être aimé d'Éricie; Mais Pyrrhus, en Héros épris de vos appas, Se met, en immortel, au-dessus du trépas.

# ÉRICIE.

Vous prétendez en vain qu'au gré de votre envie Je vous laisse, Seigneur, maître de votre vie. Si vous ne rejettez vos projets inhumains, Je cours à Glaucias découvrir vos desseins.

# PYRRHUS.

Si vous m'aimez encor, gardez de l'entreprendre; Belle Ericie, au nom de l'amour le plus tendre,

N'abusez point ici des secrets d'un amant Qui pourroit-de dessein changer en un moment. Considérez sur qui tomberoit ma colère; Vous pleurez un amant, vous pleureriez un père. En faveur de Pyrrhus tâchez de le fléchir, J'y consens: mais daignez ne le point découvrir, Et ne lui faites point mériter votre haîne. Qu'espérez-vous, enfin, d'une pitié si vaine? Songez que dans l'état où m'a réduit le fort, Il ne me reste plus que l'honneur de ma mort. Ne me l'enviez point, & respectez ma gloire; Vivez pour en garder une tendre mémoire, Et cessez de vouloir partager mes malheurs; Laissez mourir Pyrrhus digne enfin de vos pleurs. Adieu, Madame, allez trouver Néoptolème; J'irai dans un moment le rejoindre moi-même. M'exposer plus long-tems à tout ce que je vois, C'est moins braver la mort que mourir mille fois. (Il fort.)

# SCÈNE V.

ÉRICIE, seule.

Quoi! Seigneur, vous iriez vous livrer à mon père! Ah! puisqu'en vos fureurs votre cœur persévère, L'inflexible Pyrrhus, qui déchire le mien, Va le voir furpasser la fermeté du sien.

# S C È N E V I. GLAUCIAS, É RICIE.

ÉRICIE, à part.

Mars Glaucias paroît. Quel foin ici l'appelle? Éclatez, vains transports de ma douleur mortelle, Et laissez dans mes pleurs lire un triste secret.

# GLAUCIAS.

Princesse, un ennemi qui ne l'est qu'à regret,
Et qui touche peut-être à son heure dernière,
Osera-t-il ici vous faire une prière?
S'il sur long-temps l'objet de votre inimitié,
Il ne doit plus, hélas! l'être que de pitié.
Les Dieux viennent sur moi d'épuiser leur colère.
Je n'ai rien oublié pour sléchir votre père;
Mais le cruel qu'il est me redemande un bien
Que ma pitié protège, & qui n'est pas le mien.
Il veut Pyrrhus, il veut que je lui sacrisse
Le malheureux dépôt que le Ciel me consie;
Il veut, à mon honneur portant le coup mortel,
Couvrir mes cheveux blancs d'un affront éternel,

Et plonger dans l'horreur le reste de ma vie. Plaignez mon trifte fort, généreuse Éricie; Vous êtes déformais mon unique recours. A des infortunés prêtez votre secours. Je sais, dans les faveurs dont le Ciel vous partage, Que la beauté n'est pas votre seul avantage, Et que les Dieux, sur vous épuisant leurs bienfaits, Ont de mille vertus enrichi vos attraits. Mon cœur près de vous voir unie à ma famille, Vous prodiguoit déjà le tendre nom de fille; Mais, puisque le Destin me ravit la douceur D'un bien qui m'eût comblé de joie & de bonheur, Je veux traiter pour vous un plus noble hyménée, De vous & de Pyrrhus unir la destinée. Je sais que je ne puis former ces tristes nœuds, Sans outrager les Loix, la Nature & les Dieux; Mais la paix ne veut pas un moindre sacrifice. Rendez à cet hymen votre père propice. S'il soupçonne ma foi, qu'il emmène Illyrus, Et confie à mes soins Éricie & Pyrrhus. Vous vous serez tout trois un mutuel ôtage. Néoptolème aura l'Épire pour partage; Et je l'en laisserai paisible possesseur, Pourvu que votre époux en soit le successeur.

# ÉRICIE.

Ah, Seigneur! plût aux Dieux, & pour l'un & pour l'autre,

Que tous les cœurs ici fussent tels que le vôtre, Et sussent comme vous règler sur l'équité La vengeance des Rois & leur avidité! Qui ne seroit touché de l'état déplorable Où vous réduit le soin du fort d'un misérable? Les Dieux, tout grands qu'ils sont, en ont-ils autant fait? Qu'un père tel que vous est digne de regret! Jugez, à ma douleur, si le cœur d'Éricie A pu garder pour vous une haîne endurcie. Seigneur, tant de vertu trouve peu d'ennemis. Hélas! pour conserver Pyrrhus & votre fils. Vous n'aviez pas besoin d'employer la prière. Que n'ai-je point déjà tenté près de mon père? Rien ne peut désarmer sa haîne & sa rigueur; Je ne vous dirai point quelle en est ma douleur: Mais Pyrrhus aujourd'hui m'a coûté plus de larmes Que le soin de ses jours ne vous causa d'allarmes. Plût au Ciel que celui de nous unir tous tous deux Pût rendre à vos fouhaits ce Prince malheureux, Et que de notre hymen les funestes auspices Ne fussent point suivis de plus noirs sacrifices! Adieu: puisse le Ciel, attendri par mes pleurs, Les faire avec succès parler dans tous les cœurs? Vous ne connoissez pas le plus inexorable. Mais, si je n'obtiens point un aveu favorable, Seigneur, au même instant fuyez avec Pyrrhus; Et me laissez le soin du destin d'Illyrus.

Emparez-vous fur-tout d'un Guerrier invincible, Dont rien ne peut dompter le courage inflexible. Que dis-je? où mon amour se va-t-il égarer?

# GLAUCIAS.

O Ciel! à quels malheurs faux-il me préparer? Dans l'état où m'a mis la Fortune cruelle, En ai-je à redouter quelque atteinte nouvelle? Ah, Madame! daignez ne me le point cacher, Si d'un infortuné le fort peut vous toucher. Vous avez vu mon fils, je fais qu'il vous adore, Et j'ai cru près de vous le retrouver encore. Je venois m'emparer d'un ingrat qui me fuit, Et que par-tout en vain ma tendresse poursuit. Ma vie à ce cruel devoit être assez chère, Pour ne point l'arracher à son malheureux père; Mais je vois qu'Hélénus ne s'éloigne de moi, Que pour mieux me manquer de parole & de foi. Il a par ses sermens surpris ma vigilance, Dissipé mes soupçons, & trompé la prudence D'un père en sa faveur toujours trop prévenu. Apprenez-moi du moins ce qu'il est devenu. Veut-il nous perdre tous, ou se perdre lui-même? Grands Dieux! faudra-t-il voir périr tout ce que j'aime? Madame, ayez pitié de l'état où je suis.

# ÉRICIE.

Ah! que demandez-vous? Et qu'est-ce que je puis?

N'ajoutez rien vous-même au trouble qui m'agite. Les momens nous sont chers, souffrez que je vous quitte. Seigneur, il n'est pas temps d'interroger mes pleurs, Lorsqu'il faut prévenir le plus grand des malheurs.

Fin du quatrième Acte.

# ACTE V.

# SCÈNE PREMIÈRE. ISMENE, ÉRICIE. ÉRICIE.

SI je n'ai pu toucher un amant qui m'adore, Que pourrai-je obtenir d'un père qui l'abhorre? Malheureuse! les Dieux ont-ils doué tes pleurs De ces charmes puissans qui fléchissent les cœurs? Et tu crois attendrir un Prince inexorable. Que la soif de régner va rendre impitoyable; Qui, maître du plus fier de tous ses ennemis, Pour ne le craindre plus, se croira tout permis! Funeste ambition, détestable manie, Mère de l'injustice & de la tyrannie; Qui de sang la première a rempli l'Univers, Et jetté les humains dans l'opprobre & les fers; C'est toi dont les fureurs toujours illégitimes, Firent naître à la fois les fceptres & les crimes. Sans toi, rien n'eût borné ma gloire & mon bonheur. Quel sort plus beau pouvoit jamais flatter un cœur?

Et mes yeux effrayés verront fumer la terre D'un sang qui doit sa source au Maître du tonnerre! Grand Dieu, ne souffre point qu'un père surieux S'immole, sans pitié, le plus pur sang des Dieux; Daigne, loin d'employer la soudre à sa vengeance, Tonner au sond des cœurs, & prévenir l'offense.

# ISMENE.

Madame, il faut cacher ce mortel désespoir. Glaucias, dissez-vous, demandoit à vous voir?

# ÉRICIE.

Je ne l'ai que trop vu ce Prince déplorable,
Des Rois les plus vantés modèle inimitable,
Qui n'a que l'honneur feul pour guide & pour objet,
Père moins malheureux encor qu'ami parfait.
Que de fon fort cruel mon âme est attendrie!
Qu'il redouble les maux de la triste Éricie!
Et ce Roi généreux, si digne de pitié,
De ses malheurs encore ignore la moitié.
Hélas! que je le plains! Que de vertus, Ismene!
Est-ce donc-là, grands Dieux, l'objet de votre haîne?
Que mon père n'a-t-il un cœur tel que le sien!
Qu'il auroit épargné de désespoir au mien!
Ismene, il ne vient point; & mon impatience
Commence à soupçonner une si longue absence.
Quel autre qu'Hélénus pourroit le retenir?

Sans doute le cruel m'a voulu prévenir;
Et, si j'en crois mes pleurs, sa triste destinée
Dans les slots de son sang est déjà terminée.
Je ne sais quelle horreur me saisit malgré moi;
Je sens, à chaque instant, redoubler mon effroi.
Je demande mon père, & mon âme éperdue
N'a peut-être jamais tant redouté sa vue.

# SCÈNE I I.

# NÉOPTOLÈME, ÉRICIE, ISMENE.

# ÉRICIE.

Enfin, je l'apperçois. Soutenez-moi, grands Dieux!

# NOPTOLÈME.

Hélénus, que j'attends, va paroître en ces lieux,
Ma fille; c'en est fait, ce Guerrier redoutable,
Loin d'offrir à Pyrrhus une main secourable,
Lui-même doit bientôt le livrer à mes coups,
Et ce spectacle affreux n'a pas besoin de vous.
Sortez. Quoi! vous pleurez! Qui fait couler vos larmes?
D'où peut naître à la fois tant de trouble & d'allarmes?
Parlez, c'est trop se taire, après ce que je voi:
Avez-vous des secrets qui ne soient pas pour moi?

ÉRICIE, se jettant aux genoux de Néoptolème. Non, Seigneur: mais ce n'est qu'aux genoux de mon père Que je puis éclaircir ce funeste mystère.

# NÉOPTOLÈME, la relevant.

Ma fille, en cet état que me demandez-vous? Et qui peut vous forcer d'embrasser mes genoux? Que craignez-vous enfin d'un père qui vous aime?

# ÉRICIE.

Ah, Seigneur! pardonnez à ma douleur extrême. Je fais que vous m'aimez, & ce n'est pas pour moi Que je viens implorer les bontés de mon Roi. Ne vous offensez point, si les pleurs d'Éricie Ofent d'un malheureux vous demander la vie. L'infortuné Pyrrhus va vous être remis.....

# NÉOPTOLÈ ME.

Quoi! c'est du plus cruel de tous mes ennemis, Que vous osez, ma fille, embrasser la défense! Et ne craignez-vous point vous-même ma vengeance? D'où naissent pour Pyrrhus des sentimens si vains? Est-ce à vous que je dois compte de mes desseins; Vous que je dois sur eux ou consulter ou croire?

# ÉRICIE.

Non, mais vous me devez compte de votre gloire: Elle est à moi, Seigneur, autant qu'elle est à vous; Et ce qui la flétrit, se partage entre nous. Si rien ne peut fléchir votre haîne endurcie, Songez de quels malheurs elle fera fuivie. Vous verrez contre vous armer tout l'Univers, Et Pyrrhus, chaque jour, renaître des Enfers. Quoi! pour faire oublier le meurtre d'Æacide, Vous méditez encore un double parricide! Faudra-t-il vous compter au rang des assassins. Et vous voir devenir l'opprobre des humains, Lorsque vous en pouviez devenir le modèle, Si votre ambition eût été moins cruelle? Le Ciel vous a comblé de ses dons précieux. Et vos vertus pouvoient vous égaler aux Dieux, La noblesse du fang, la valeur, la prudence: En faudra-t-il, Seigneur, excepter la clémence? Malgré mille revers, vous avez vu cent fois L'Univers vous placer parmi ses plus grands Rois; Et de tant de vertus le parfait assemblage Deviendroit d'un Tyran l'inutile partage!

# NÉOPTOLÈME.

Ma fille, quels discours!

# ÉRICIE.

Je m'égare, Seigneur; Mais daignez pardonner ces transports à mon cœur. Mon respect a toujours égalé ma tendresse: Loin de me reprocher un discours qui vous blesse, A mes larmes, Seigneur, laissez-vous attendrir, Ou du moins écoutez ce qu'on vient vous offrir. Glaucias est tout prêt à vous céder l'Epire; Pour vous en assurer le légitime empire, Ce Prince pour Pyrrhus vous demande ma main.

# NÉOPTOLÈME.

Pour Pyrrhus! Glaucias croit m'éblouir en vain.
Je connois mieux que lui le fang des Æacides;
Rien ne peut arrêter leurs vengeances perfides.
Loin que cette union dût affurer mon fort,
Votre hymen ne feroit que l'arrêt de ma mort.
C'est mettre fous Pyrrhus ma couronne en tutelle,
Et nourrir entre nous une guerre éternelle.
Ce n'est point ma fureur qui demande son sang.
Je règne, & je dois tout à ce superbe rang.
Si de Pyrrhus, ensin, je m'immole la vie,
C'est au bien de la paix que je le facrisse.

# ÉRICIE.

Si jamais vous ofiez lui donner le trépas, Quelle guerre, Seigneur, n'allumeriez-vous pas?

# NÉOPTOLÈME.

Hélénus est le seul dont je crains le courage, Et son amour pour vous dissipera l'orage; Mais son courroux bientôt retomberoit sur moi, Si j'osois à Pyrrhus engager votre soi. Vous voyez qu'Hélénus me le livre lui-même; Jugez par ce présent à quel point il vous aime.

# ÉRICIE.

Ah! ne vous fiez point au présent qu'il vous fait; C'est peut-être, Seigneur, quelque piége secret. Ce Palais vous met-il à couvert de surprise? Je ne sais; mais sur vous je crains quelqu'entreprise. Ne vous exposez point à revoir Hélénus; Et, si vous m'en croyez, emmenez Illyrus.

# NÉOPTOLÈME.

Qu'aurois-je à redouter d'une âme généreuse? Votre crainte, ma fille, est trop ingénieuse.

# ÉRICIE.

Votre haîne, Seigneur, l'est plus que mon esfroi, Et vous serme les yeux sur tout ce que je voi. L'ardeur de vous venger vous rend tout légitime, Et la soif de régner vous déguise le crime: Mais, si mes pleurs en vain combattent vos sureurs, Vous allez voir ma mort prévenir tant d'horreurs.

# NÉOPTOLÈME.

Ah! c'en est trop, ma fille, & ce discours m'outrage; Pyrrhus n'auroit osé m'en dire davantage. Mais Hélénus paroît.

# ÉRICIE.

Justes Dieux!

# NÉOPTOLÈME.

Laissez-nous.

# ÉRICIE.

Ah, Seigneur! par pitié, souffrez-moi près de vous; Je ne vous quitte point.

# NÉOPTOLÈME.

Quels transports!

# ÉRICIE.

Ah, mon père!

Si jamais votre fille a pu vous être chère, Daignez à ma douleur accorder un moment.

# NÉOPTOLÈME.

Fuyez, dérobez-vous à mon ressentiment; Je me lasse à la fin d'une douleur si vaine.

# ÉRICIE.

De ces funestes lieux ôte-moi, chère Ismene. Si d'un infortné je veux sauver les jours, C'est à d'autres que lui qu'il saut avoir recours.



# SCÈNE III.

# PYRRHUS, NÉOPTOLÈME, GARDES.

NÉOPTOLÈME, à part.

Q u E de trouble s'élève en mon âme éperdue! ( à Pyrrhus. )

Seigneur, enfin la paix, si long-temps attendue, M'est redonnée ici par ce même Héros
Dont la seule valeur nous causa tant de maux.
Heureux si cette paix qui tous deux nous rapproche,
Pouvoit être entre nous exempte de reproche!
Mais on doit pardonner aux soins de ma grandeur
Ce que semble de vous exiger ma fureur.
Je sais ce qu'il en coûte à des cœurs magnanimes,
Lorsqu'il faut immoler d'innocentes victimes.

## PYRRHUS.

Ne te sied-il pas bien de t'en justifier,
Toi qui nous as contraints à les sacrisser?
Epargne à ton honneur un discours inutile,
Qui doit faire rougir un descendant d'Achille;
Et ne nous fais pas voir pour la seconde sois
Un Sujet altéré du meurtre de ses Rois.

Tome II.

# NÉOPTOLÈME.

Ai-je bien entendu? Quel sinistre langage!

A me l'oser tenir qu'est-ce donc qui t'engage?

Pourquoi par Cynéas me faire pressentir

Sur un espoir trompeur que tu viens démentir?

Est-ce en me préparant des injures nouvelles,

Que l'on croit terminer de si grandes querelles?

Tu déclares la guerre en demandant la paix.

# PYRRHUS.

Non, cruel, avec moi tu ne l'auras jamais, Quoique je vienne ici remettre en ta puissance Celui dont tu devrois éprouver la vengeance, Cet innocent objet de tes noires fureurs, Ce Pyrrhus que ta haîne accable de malheurs.

# NÉOPTOLÈME.

Hé bien! puisque c'est toi qui dois me le remettre,, Ne diffère donc point ou cesse de promettre.

## PYRRHUS.

Tu me connois, tu peux t'en reposer sur moi, Et, de plus, relâcher Illyrus sur ma foi.

# NÉOPTOLÈME.

Hélénus, tu vas voir combien je m'y confie. (à ses Gardes.)

Gardes, faites venir le Prince d'Illyrie.

(à Pyrrhus.)

Je vais, dans un moment, te le remettre ici; Mais commande, à ton tour, que Pyrrhus vienne aussi.

# PYRRHUS.

Inhumain, ne crains point qu'on te le fasse attendre; Crains plutôt un aspect qui pourra te surprendre: Mais daigne auparavant m'instruire de son sort; Sois sincère sur-tout: quel sera-t-il?

# NÉOPTOLÈME.

La mort.

## PYRRHUS.

S'il ne craignoit que toi, Tyran, ta barbarie
Te coûteroit bientôt & le Trône & la vie.
Voyons donc jusqu'où peut aller ta fermeté.
Mais, pour laisser ta haîne agir en liberté,
Je vais te rassurer contre un fer redoutable,
Qui rendroit dans mes mains ta perte inévitable.
(Il jette son épée aux pieds de Néoptolème.)

Frappe, voici Pyrrhus.



# S C È N E I V. PYRRHUS, NÉOPTOLÈMEE. ILLYRUS, GARDES.

ILLYRUS, entrant,

DIEUX! qu'est-ce que je vois!
PYRRHUS.

Je m'acquitte, Illyrus, de ce que je vous dois.

# NÉOPTOLÈME.

Où suis-je? Quel transport de mon âme s'empare! Quel soudain mouvement tout-à-coup s'y déclare, A l'aspect imprévu de cet audacieux!



# SCÈNE V ET DERNIÈRE.

GLAUCIAS, PYRRHUS, NÉOPTOLÈME, ILLYRUS, ÉRICIE, ANDROCLIDE, CYNÉAS, ISMENE, GARDES.

GLAUCIAS, entrant avec Éricie.

Que vois-je? Quel objet se présente à mes yeux? Hélénus désarmé devant Néoptolème!

# NÉOPTOLÈME.

Tu vois un ennemi qui se livre lui-même, Et qui, loin d'essayer de sséchir ma rigueur, Ose par sa fierté désier ma fureur, Qui me brave, me haît, me méprise & m'ossense.

## GLAUCIAS.

De quoi va s'occuper ton injuste vengeance? Sont-ce les mouvemens qu'il te doit inspirer? Il se livre à tes coups; que veux-tu?

# NÉOPTOLÈME.

L'admirer.

Ne juge point de moi par ce que j'ai pu faire.

Le malheur rend souvent le crime nécessaire;
Et le penchant des cœurs ne dépend non plus d'eux.,
Qu'il en dépend de naître heureux ou malheureux.
C'est dans le sang des Rois que j'ai puisé la vie;
Mais quand je serois né des monstres d'Hyrcanie,
J'aurois été touché d'un trait si généreux.
Pyrrhus, un même sang nous a formés tous deux;
Mais les mêmes vertus n'ont point fait mon partagee.
Si j'ai troublé des jours que t'envioit ma rage,
Je te laisse aujourd'hui maître absolu des miens,
Et je prodiguerois tout mon sang pour les tiens.
Je t'ai ravi le sceptre, & je te l'abandonne.
Un ami tel que toi vaut mieux qu'une couronne;
Et je préfererois à l'éclat de mon rang
L'honneur d'être avoué pour Prince de ton sang.

## PYRRHUS.

Si j'osois me flatter, malgré la mort d'un père, Qu'un repentir si grand fût durable & sincère....

# NÉOPTOLÈME.

C'est à vous que je dois ce retour vertueux, Qui me rend à moi-même, à mon Prince, à mes Dieeux, Seigneur. Je n'ôse encor prétendre à votre estime. Un bien si glorieux n'est pas le prix d'un crime. Trop heureux que Pyrrhus ne m'en punisse pas, Et veuille de ma main recevoir ses Etats!

# PYRRHUS.

A ce noble retour je sens que ma justice, Malgré la voix du sang, doit plus d'un facrifice. Puisqu'un remords sussit pour appaiser les Dieux, Les Rois ne doivent pas en exiger plus qu'eux. Dès qu'il leur plaît ainsi, jouissez de la vie; Moi, je vous rends le sceptre en saveur d'Éricie.

# NÉOPTOLÈ ME lui présente Éricie.

Daignez donc accepter ce gage de ma foi, Seigneur; c'est le seul bien qui soit encore à moi. (à Illyrus.)

Prince, sur cet hymen je n'ai rien à vous dire; Votre cœur est trop grand pour ne point y souscrire. (à Glaucias.)

Et vous, digne mortel, dont les Dieux firent choix Pour être le vengeur & l'exemple des Rois, Généreux Glaucias, à qui je dois la gloire De pouvoir effacer l'action la plus noire, Recevez votre fils pour prix d'un si grand bien; Et vous, mon cher Pyrrhus, daignez être le mien.

Fin du Tome second.



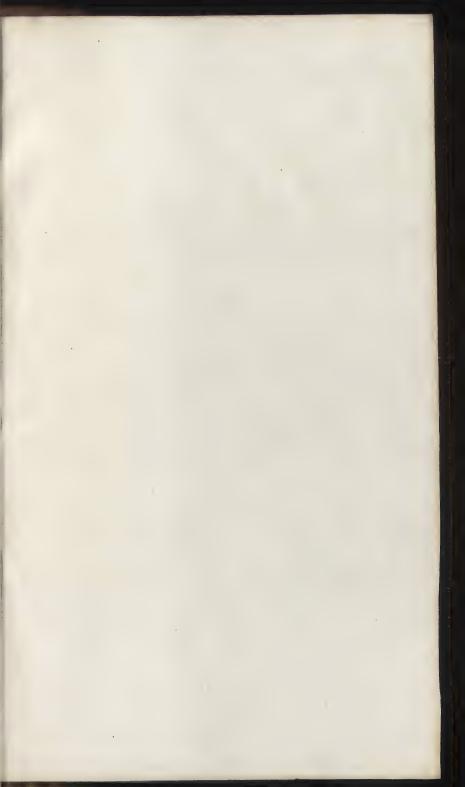



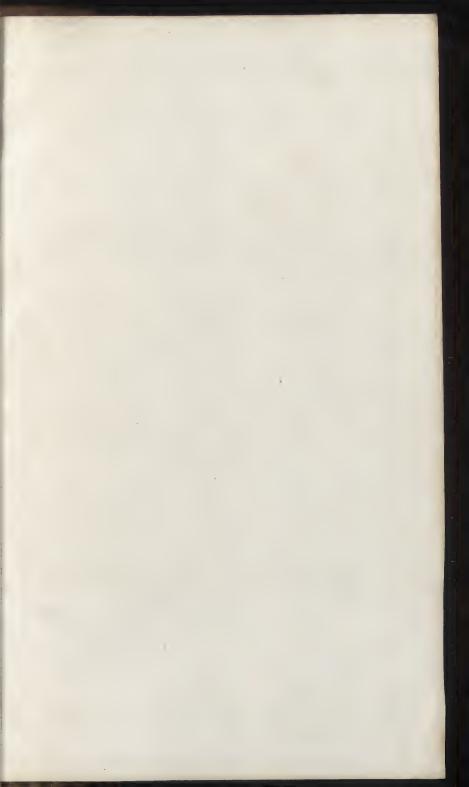



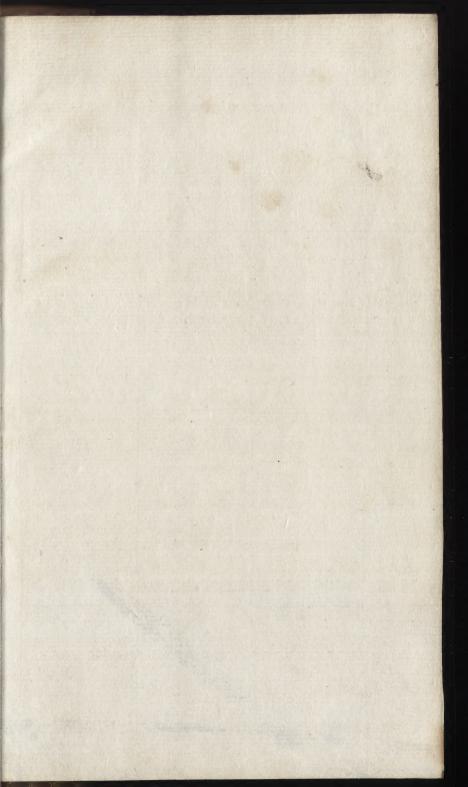





